

BOURSE

**MARDI 19 MARS 1991** 

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

## L'hésitation de l'armée yougoslave

QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - Nº 14352 - 6 F

DEPUIS la mort de Tito, il y e dix ens, la crise de la Yougoslavie n'e cassé d'empirer. Débarrassées de le baguette de for du maréchal, les Républiques qui le composent se sont progressivement émencipées, ont redécouvert leur histoire propre et considèrent que leur avenir ne réside pas forcément dans le cadre de la Fédération.

Au fur et à mesure que le pays rejetait un communisme « expé-rimental » et « eutogestionnaire » que les Occidentaux jugealent avec une tolérance qu'il ne méri-tait sans doute pae, les mouve-ments nationalistes fleurissaient. Ce sont eux qui – en Slovénie, en Croatie, en Bosnie et en Macédoine, — soue différentes éti-quettes, ont balayé du pouvoir, lors des élections libres de l'année demière, les tenents de l'ancien système, qui evalent tenté de sauver leur mise en se rebap-tisant « socialistes » ou « réformateurs ». En Yougoslavie, le tage de points communs avec l'actuel chaos des nationalités de l'Union soviétique qu'evec les ruptures survenues en Europe de l'Est,

ES derniers événements en Serble, ultime bastion, semble-t-il, du néo-communisme populiste, démagogique et centralisé, ont dangereusement déstabilisé le pays, au point que plusieurs responsables occidentaux, dont le ministre français des effaires étrangères, M. Rolend Dumas, parlent, à juste titre, de e situation explosive ». Les manifestations pacifiques en faveur d'une télévision et d'une presse objectives ont été hutralement objectives ont été brutalement réprimées par des unités enti-émeutes, ce qui e ébrenté le pou-voir de M. Slobodan Milosevic.

Pour se défendre, ceiui-ci chnisi d'ettiser encore plus le crise. Peut-on interpréter autrement, en effet, la décision de son fidèle collaborateur, M. Borisav Jovic, de démissionner brusquament de son poste de président de la direction collégiale de le Fédération et le retrait de cette instance des représentants du Munténégro et de la Volvodine, tous deux acquis à la Serbie?

MILOSEVIC estime que VI-la présidence collégiale de le Yougoslavie, emputée de troie de ses membres, n'e plus eucune «légitimité». Son plan est clair : mis en minorité, il demende une intervention des militaires, et l'instauration de l'état d'urgence, pour éviter ce qu'il appelle la décomposition du pays et contrer la « coalition anti-erbe s, autrement dit elovéno-croate. Il leisse ainsi les mains libres aux forces années, dont le nures aux rorces années, dont le commendement suprême est, eelon le Constitution, essuré « collectivement » par la prési-dence collégiale, qu'il juge com-plètement discréditée.

Garante de l'intégrité du pays, l'aumée est sans doute lasse l'assister à cea convulsions internes sans bouger. Mais ett-elle envie de passer à l'ection, et sous quelle forme? Elle est epparemment divisée et sait à quele risquet elle s'errosse. à quels risques elle s'expose. certes, le majeure partie de ses cadres eupérieurs sont serbes et épousent les idées «fédéra-listes » de M. Milosevic. En outre, beaucoup d'officiers aime-raient bien se débarrasser du premier micietre fédéral, M. Ante Markovic, qui veut rogner aur les crédits militaires. Mais une intervention de l'armée, qui ne déplairait pas à certale. Vauncleure équiée par talns Yougoslaves épuisés par toutes coe querelles et le murasme économique, risque aussi de plonger le pays dans une véritable guerre civile. La Slovénie, et surtout la Croatie, no resteraient pas les bras croi-

sés. Lire l'article de FLORENCE HARTMANN page 7



# Le vote des Soviétiques n'a pas dissipé | Les socialistes divisés les ambiguités du référendum

### Incidents dans les Républiques indépendantistes

Selon des résultats officiels pertiels, les majorité globale de « oui », sont attendus dans deux tiers des électeurs moscovites ont participé, dimanche 17 mars, au référendum organisé par M. Gorbatchev sur le maintien de l'Union soviétique, la moitié d'entre eux votant « oui ». Les trois quarts des votants à Moscou se seraient par eilleurs prononcés pour l'élection d'un président de Russie au suffrage universel, selon l'agence indépendente Interfax. Les résultats officiels, qui devraient donner une

MOSCOU

de notre envoyé spécial

Deux cents millinns de Snviétiques étaient appelés à voter dimanche 17 mars pour on cootre une Union renouvelée des Répobliques sonveraines. Les résultats officiels devraient être proclamés d'ici une semaine, et lundi, en fin de matinée, les sculs chiffres disponibles étaient ceux de la participatinn dans certaines régions ou villes.

L'issue du référendum ne fait guère de doute - les sondages, pour autant qu'ils soieot crédibles, laissaient penser que plus de 60 % de Russes se prononce-raient en faveur du « nui », — mais il est tout aussi clair que le vote en lui-même ne changera pas fondamentalement les données de la situation politique et économique difficile dans laquelle se trouve l'URSS. Les

résultats du référendum seront, de toute manière, ambigus car, finalement, quatre Républiques sculement sur quinze – le Biélo-russie (très conservatrice) et, en Asie centrale, la Kirghizie, le

ont posé la questino dans les termes vaulus par M. Gorbat-Six Républiques – les trois baltes, la Géorgie, l'Arménie et la Moldavie – unt refusé d'arganiser le scrutio. Quant aux cinq eutres, elles unt soit posé une questinn différente, tel le Kazakhstan (qui parle de fédération d' « Etats » et non de « Républiques »), soit ajooté d'aotres questions qui peuvent modifier le sens du vnte. Ainsi l'interprétation des résultats sera-t-elle

Turkménistan et le Tadjikistan

C'est en Russie que la deuxième question soumise aux électeurs risque d'avoir les conséquences politiques les plus

controversée,

### Fraude et chaos en Moldavie

En Moldavie, l'une des six Républiques rebelles qui refu-saient d'organiser le référendum, le minorité russophone e dû franchir les barrages des nationalistes pour se rendre eux umes, tenues par des militaires soviétiques. Elle en e parfois été brutalement empêchée. Ces abstentions forcées pourreient être compensées par la fraude, qui samble evnir eu libre cours dans le chaos ambiant.

Lire page 6 le reportage de JEAN-BAPTISTE NAUDET

les jours qui viennent, mais ce vote ne dissipe pas pour eutant les embiguités du référendum. Dans les six Républiques indépendantistes qui refusaient d'organiser le scrutin, le vote des minorités russophones a été émeillé d'incidents et d'irrégularités.

D'eutre part, en Lituanie, le responsable de la défense errêté la nuit précédente par les forces de sécurité soviétiques e été libéré lundi.

> importantes. Les Russes étaient appelés à se prononcer pour ou enntre l'élection do président de la Russie au suffrage universel. M. Bnris Eltsine o'est ectuellement que président du Soviet suprême de la plus grande Répu-blique de l'URSS. Son poste est à la merci des députés, dnot le majorité, conservatrice, e d'ailleurs l'intentinn de le censurer à la fin du mois.

S'il était élu directement, son antorité et snn pouvoir seraient beaucoup mieux assurés et il pourrait rivaliser directement avec le président de tnute l'Uning, surtout si celle-ci était amputée de quelques Républi-ques rebelles. M. Gorbatchev, doot la popularité se dégrade et qui doit, lui anssi, son poste à un Congrès peu représentatif, ne s'y est pas trempé, qui a condamné l'initiative de son rival : « Cela signifierait, en fait, la scission de l'Union », a-t-il dit, toot en laissant ou « peuple de Russie » et aux députés le soin de décider.

> DANIEL VERNET Lire la suite et nos informations page 6

(1) « Estimez-vous indispensable le maintien de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en tant que Fédération renouvelée de Républiques souveraines et égales en droit dans laquelle seront pleinement garantis les droits et libertés des personnes de toutes nationali-

# sur les ventes d'armes

M. Fabius propose un contrôle des exportations

La question des ventes d'ermes par la France, troisième exportateur mondial, divise les dirigeants socialistes. Au cours de la réunion, dimenche 17 mers, du courant de M. Fabius, l'ancien premier ministre a proposé un plan en quatre points pour mieux contrôler le fabrication et le commerce des ermes. M. Rocard s'éteit lul-même prononcé récemment pour un contrôle internetional. En revenche, M. Védrine, porte-perole de M. Mitterrand, s'est élevé contre une « Sainte-Alliance » des pays développés, qui imposeraient leur loi eux autres dans ce





Les principes et les comptes, par PATRICK JARREAU M. Fablus appelle les socialistes à « tirer les leçons idéologi-ques » de la guerre du Golfe, par PASCALE ROBERT-DIARDpage 10 M. Rocard à la Réunion : lire les erticles de JEAN-LOUIS ANDRÉANI

#### CHAMPS ÉCONOMIQUES

Le complexe militaro-industriel en Europe FRANCE : un système de relations fermé GRANDE-BRETAGNE : entre des maine privées Les économistes et la guerre Les convinues de Paul Fabra : La chronique de Paul Fabra : « Un point de vue bien optimiste eur l'économie eméricaine » pages 19 à 22

# Alain La vengeance des nations

"La nation, oui, mais sous le gouvernement de la raison".

Grasset

## Le Koweit dans le coma

Rien ne fonctionne correctement dans l'émirat libéré. La vie quotidienne est dominée par la confusion, l'amertume et la colère

de notre envoyée spéciale

« Vous mentez / » L'accusation a claqué comme uo coup de fouet. Le ministre de l'électricité et de l'eau vient d'annoncer que le courant ne sera probablement pas rétabli avant trois semaines. les travaux se révélant plus diffi-ciles que prévu. Dans la salle, le silence se fait lourd.

«Le 9 mars, il y a exactement une semaine, poursuit l'ioterve-nant eo colère, vous nous aviez promis l'électricité avant dix jours. Nous sommes aujourd'hui le 16 mars. Les gens espéraient le courant et l'eau pour le ramadan Et maintenant vous nous parlez de trois semaines! Pourtant, nous vous avions informé, avant même la libération, de l'ampleur des degats. Qu'avez-vous fait?»

Le ministre, décooteoaocé, marmonne des explications confuses, puis repart vite, la mine piteuse, tandis que son contradicteur, M. Fayçal Al-Marzoq, membre d'une des plus riches et des plus inflnentes familles koweftiennes, donne à son tnur uos cooférence de presse improvisée pour dénoncer l'incumpétence du gouvernement. Colère, confusion, amer-

tume. Le ramadan a commencé à Koweit-Ville dimanche 17 mars dans uoe atmnsphère teodue. Dix-oenf jours après la libération, l'économie du pays est toujours deus no étet de coma avancé, Les commerces, les services, les banques, toutes les entreprises, toutes les administratinns restent fermés. Dans le quartier de Salmiya, ancien ceo-

tre des affaires, auinurd'hui totalement déserté, règne un silence pesant, comme dans ees villes mortes hantées seulement par des chats, familières aux amateurs de

VÉRONIQUE MAURUS Lire la suite page 18 Lire également les articles de JEAN GUEYRAS et de JACQUES ISNARD pages 3 et 4

L'après-guerre du Golfe

Un débat entre Cornélius Castoriadis et Edgar Morin

page 2

La France et l'OTAN

Paris participera aux traveux du comité des plans de défense

page 8

Un maire centriste à Biarritz

M. Didier Borotra (CDS) l'e emporté largement sur M. Bernard Marie (RPR)

page 10

« Sur le vil » et la sommeire complet se trouvent page 32

A L'ETRANGER : Algéria, 4,50 DA; Merce, 7 DH; Turnicle, 750 m.; Allemagne, 2,50 DM; Autriche, 22 SCH; Belgique, 40 FB; Carnedle, 2,25 \$ CAN; Antilles-Réunion, 9 F; Côte-d'hoire, 465 F CFA; Denement, 12 KRD; Espegne, 190 F7A G. C. Carnelle, 30 DA; Merce, 2 CO DR; Intende, 30 DA; Merce, 2 CO DR; Intende, 30 DA; Merce, 2 CO DR; Intende, 30 DA; Merce, 3 CO DR; Merce, 4 CO DR; Merce,

## DÉBATS

L'après-guerre du Golfe vue par Cornélius Castoriadis et Edgar Morin

# Entre le vide occidental et le mythe arabe

Pour tirer quelques leçons de le guerre du Golfe, nous avone demandé à deux intellectuels, Cornélius Castoriedie et Edger Morin, de confronter leurs points de vue. Le premier e surtout étudié lee régimes totalitaires, le second a théorisé la complexité des sociétés modernes.

Avant d'entamer le débat. Edgar Morin a souligné que deux écueils guettent les intellectuels occidentaux : soit ae croire propriétairee de le rationelité et ne voir autour d'eux qu'arriération, euperstition, erreur; eoit eu contraire tomber dens un pur masochiame et déclarer que les autres ont toujours raison. Feute de juste milieu entre les deux attitudes, il faut zigzeguer en s'aident de l'euto-observation, voire de l'eutocritique. Pour traiter une réalité à la fois complexe et conflictuelle, on ne peut ee satisfaire ni d'une causelité linéeire ni d'une pensée bineire opposant vrai et feux ebsolus. insiste Edgar Morin. Comme le montre l'effrontement israéloarabe, le Moyen-Orient est traversé par des causelités « en bouele » où l'hostilité engendre l'hostilité, la violence, le vio-

Comélius Cestoriadis e, de son côté, mis en event son souci de relier les événements du Golfe à leurs antécédents historiques, notemment depuis la chute de l'Empire ottomen. Il a rappelé les responsabilités historiques de l'Occident, qui a armé l'Iran du Shah pour en faire le genderme du Golfe, puis Seddam Hussein, tout en favorisant le maintien sur plece de régimee a médiévaux ». La situation d'arriération politique des peys erabes et la politique de puissence des Occidentaux, dens laquelle Israel e joué le rôle d'un pion avancé, nourrissent son pessimisme sur le devenir de le question israélo-palestinienne.

J.-M. C.

Cornélius Castoriadis: La décision de faire la guerre méprisait royalement les facteurs à long terme, à savoir le risque que se creuse davantage le gouffre culturel, social, politique et imaginaire existant entre les pays occidentaux et le monde arabe.

Edgar Morin: Maintenant, nous pouvons établir une première rétroprospective. Celle-ci s'est effectuée dans une région où tous les problèmes sont non seulement solidaires, mais impliqués les uns aux autres eo de multiples oœuds gordiens. C'est pourquoi j'ai pensé, avant et pendant la guerre, que la démarcation principale était non entre pacifistes et bellicistes, mais entre ceux qui voulaient dénouer ces nœuds gordiens et ceux qui ne

Philippe Jurgensen

VAISSANCE

D'UNE MONNAIE

voulaient que frapper l'Irak saddamiste et éviter le problème palestinien

Aujourd'hui te prohtème est de savoir si la guerre a tranché les nœuds gordiens, les a emmêlés davantage, ou si elle permet d'en dénnuer tes plus graves. Il est important que la guerre ait été courte, qu'elle n'ait emplnyé ni les gaz ni te terrorisme, qu'elle oe se soit pas généralisée, qu'elle n'ait pas été jusqu'au hout puisque Bush n'a pas poussé jusqu'à Bagdad, et enfin qu'elle permette une réaction de rejet du peuple irakien à t'égard de Saddam Hussein. Cela a permis, à notre grand soulagement, d'éviter les catastrophes en chaîne qu'aurait suscitées une guerre tongue et inexpiable.

Mais cela ne suffit pas pour prendre la mesure de cette guerre. Qui aurait pu penser en 1919, après le traité de Versailles, que l'effet principal de la guerre de t4-t8 serait non l'affaihlissement de l'Allemagne et la mise hnrs jeu de l'URSS, mais le déchaînement de ces deux puissances sous le signe du tntalitarisme? C'est seulement après 1933 qu'il est apparu que la Grande Guerre avait engendré des effets inverses de ceux recherchés par les vainqueurs. Aussi est-ce ce qui va advenir dans le futur qui va donner à la guerre du Golfe sa signification.

Ce futur dépend évidemment de la nouvelle situation qui va se dessiner au Moyen-Orient. Ie crois que cette situation est d'ores et déjà modifiée par la responsabilité globale prise par l'Amérique dans toute la région après sa victoire. L'Amérique aujourd'hui n'est plus seulement le glaive d'un Occident en guerre froide dont le bastion oriental avancé est Israël. Elle tend à devenir responsable d'une pacification généralisée à l'égard de ses alliés arabes, européens, et à l'égard de l'ONU. C'est dans ce sens que, dès la fin des eombats, Bush et Baker ont en fait établi le « linkage» entre la question du Kowell et celle du Moyeo-Orient qu'ils avaient refisé jusqu'alors.

### Jetez le Coran et achetez des vidéo-ctips »

Et aujourd'bui, une chance existe qu'il y ait convergence des efforts pour résoudre le plus virulent des problèmes, ceini qui lie l'iodépendance de la Palestioe à la sécurité d'Israël, puisque e'est une idéc commuoe aux Européeos, e'est l'idée du plan Mitterrand du 15 janvier, e'est l'idée de l'URSS. En Israël même, la disparition de la menace irakienne, l'impossibilité de réaliser dans la conjoncture aetuelle le rêve du Grand Israël qui chasserait les Palestiniens de leurs terres, eréent des condilions nouvelles pour sceepter la liberté d'un peuple que Tsahal a ghettoïsé pendant toute la durée de cette guerre.

Enfin l'ONU, qui avait été éclipsée au stade de l'attaque terrestre contre l'Irak, redevient l'embryon d'instance internationale qui, après le 2 août 1990, s'était montre capable de réprimer la piraterie d'un Etat et pontrait se montrer apte à réguler les tensions internationales. Cela a dépendu de l'accord Etats-Uois-URSS, lequel a dépendu de la révolution anti-totalitaire entamée par Gorbatchev. Il est clair que si la contre-révolution triomphe en URSS, cela fragilise l'ONU, mais

Dans un style très direct

ouvrage clair et synthéti

construction monétaire

Libération

Le Monde

La Tribune

de l'Expansion

que sur l'audacieuse

L'auteur présente la

monnaie commune

faire pour autant un

européenne -l'écu-sans

épineux traité technique

Philippe Jurgensen fait

utilement le point sur

l'ensemble du sujet.

(...) voici enfin un

européenne.

oous sommes aetuellement dans une éclaircie, dont nous ne connaissons pas la durée, propice à l'espoir et à l'action.

Cornélius Casteriadis: Je ne partage nullement ta conception du rôle, même hypothétique, de l'ONU. Je ne pense pas que la situation d'accord entre l'URSS et les Etats-Unis, qui explique le comportement du Conseil de sécurité, soit l'état durable, normal, de la relatinn entre ces deux pays. Les Français et les Anglais continueront à s'aligner sur tes Etats-Unis. Mais,



à terme, l'URSS n'a pas renoncé à être une grande puissance, pas plus que la Chine.

A présent, la question posée est celle du Moyen-Orient. L'unanimité du Conseil de sécurité y résisters-t-elle? Tout le monde se rallie-ra-t-il à la position des faucons américaios et de la droite israé-lienne, qui verraient bien les Palestiniens partir en Jordanie? Il y a Jérusalem. Il y a le problème kurde, Et qui voudra mettre en cause Hafez El Assad? S'il y a un accord, il risque de se faire une fois de plus sur le dos des Palestiniens et des Kurdes.

L'ONU, ce n'est jamais qu'uo organe par lequel les grandes puissances traitent leurs différends. Elle a la même valeur que la Sainte-Alliance entre 1815 et 1848 ou le coocert des puissances après le congrès de Berlin de 1878. Elle peut semblet agir aussi loogtemps que valeot des accords conjoncturels entre les puissants.

Mais, derrière tout cela, se pose la relation entre le monde islamique et l'Occident. D'une part, il y a la formidable mythologisation des Arabes par eux-mêmes, qui se prénelles victimes de l'Histoire. Or, s'il y a eu une nation conquérante, du VII au XI siècle, ce sont bien les Arabes. Les Arabes ne poussaient pas naturellement sur les pentes de 'Atlas au Maroc, ils étaient en Arabie. En Egypte, il n'y avait pas un seul Arabe. La situation ectuelle est le résultat, d'abord, d'une conquête et de la conversion plus ou moins forcée des populations soumises; puis de la colonisation des Arabes non par l'Occident, mais par leurs coreligionnaires, les Tures, pendant des siècles; enfin de la semi-colonisation occidentale pendant une période comparativement beaucoup

#### La laïcisation permet seule la démocratisation »

Et où en sont-ils politiquement, à l'beure actuelle? Ce sont des pays où les structures du pouvoir sont soit archaïques, soit un mélange d'archaïsme et de stalinisme. On a pris te pire de l'Occident et on l'a plaqué sur une société culturellement religieuse. Dans ces sociétés, la théoeratie n'a jamais été secouée : le code pénal, e'est te Coran; la loi n'est pas le résultal d'une volonté nationale, elle est sacrée. Le Coran lui-même n'est pas un texte révélé, consigné par des mains bumaines, il est substantiellement divin. Cette mentalité profonde reste, et ressurgit face à la modernité.

Or la modernité, ce sont aussi tes mouvements émancipateurs qui se sont produits depuis des siècles en Occident. Il y a eu des luttes multiséculaires pour parvenir à séparer le religieux du politique. Un tel mouvement ne s'est jamais développé en Islam. Et cet Islam a devant tui un Occident qui ne vit plus qu'en mangeant son héritage : il maintient un statu quo libéral, mais ne crée plus des significations émancipatrices. On dit à peu près aux Arabes : jetez le Coran, et achetez des vidéo-clips de Madonna. Et, en même temps, on leur vend à crédit des Mirage.

S'il y a une «responsabilité» historique de l'Occident à cet égard, elle est bien là. Le vide de signification de nos sociétés, au cœur des démocraties modernes, ce peut pas âtre comblé par l'augmentation des gadgeta. Et il ne peut pas déloger les significations religieuses qui tienceot ces sociétés ensemble. La lourde perspective de l'avenir est là. L'effet de la guerre, C'est déjà, ce sera demain davantage l'accentuation de ce clivage rejelact les musulmans vers leur passé.

Il est d'ailleurs tragiquement amusant de voir aujourd'hui que, si Saddam Hussein tombe, il y a de grandes ehances pour qu'il soit remplacé par un régime fondamentaliste chitte, e'est-à-dire cetui que l'Occident s'est empressé de combattre quand il s'est installé en Iran.

Edgar Moria: Avant la guerre, Jean Baudrillard avait démontre de façon logique que, de toute façon, il ne pouvait pas y avoir de guerre. Tu viens, à ton tour, de démontrer logiquement qu'il n'est pas possible de prngresser, compte tenu de toutes les contradictions qui sont à l'œuvre, etc. Heureusement que la vie, dans ce qu'elle a d'inaovateur, n'obéit pas à la logique, ce que tu sais fort bien. Il y a de toute façon une nouvelle conjoncture mondiale qui peut-être permettra d'échapper an cycle infernal.

Au premier degré, on voit des masses maghrébiues exaltées prendre un asservisseur pour un libérateur. C'est vrai. Mais ce n'est pas un trait arabe on islamique: nons l'avons vécu chez nous, ne serait-ce que l'idolâtrie pour Staline on Mao, qui n'est pas si ancienne. Nous avons connu les hystéries religieuses, nationalistes et messianiques. Mais aujourd'hui notre péninsule ouest-enropéenne vit une période de basses esux mythologiques. Nous n'avons plus de gigantesques espérances. Alnes nous croyons, dans cet état peut-être provisoire, que les passions et les fanatismes sont le propre des Arabes.

#### « Une fratemité humaine »

A un degré plus élevé, nous pou-vous regretter que la démocratie 'arrive pas à s'implanter bors de l'Europe occidentale: Mais il suffit de penser à l'Espagne, à la Grèce, à l'Allemagne hier nazie, à la France elle-même pour comprendre que la démocratie est un système difficile à enracioer. C'est un système qui se oourrit de diversités et de cooflits tant qu'il est capable de les régules et de les rendre productifs, mais qui justement peut être détruit par les diversités et les conflits. La démocratie n'a po s'implanter dans le monde arabo-islamique tout d'abord parce que eclui-ci o'a pu accomplir le stade bistorique de la laicisation, go'il portait sans doute en germe du VIIIe au XIIIe siècle, mais que l'Occident européen a pu entamer, lui, à partir du XVI siè-ele. La laïcisation, qui est le recul de la religion par rapport à l'Etat et la vie publique, permet seule la

Même dans les pays arabo-islamiques où il y eut des mouvements laïcisateurs puissants, la démocratie a semblé une solution faible par rapport à la révolution, qui permettait l'émancipation à la fois à l'égard du passé religieux et à l'égard de l'Occident dominateur. Or la promesse de la révolution nationaliste comme celle de la révolution communiste étaient en fait l'une et l'autre des promesses rètigieuses, l'une apportant la religion de l'Etat-Nation, l'autre celle du salut terrestre.

Enfin, n'oublions pas que le message laïque d'Occident arrivait en même temps que la domination impérialiste et la menace d'homogénéisation eulturelle, de perte d'identité, qu'apportait notre défertement techno-industriel sur le reste du monde.

Alors, la résistance de l'identité menacée, nhligée de s'accrocher au passé fundateur autant qu'au futur émancipateur, s'est trouvée récemment accrue par un phénomène capital qui s'est aggravé dans les années 80: l'écroulement du futur émancipateur. Cette perte du futur, nnus l'avons nous-mèmes subie : nous avons perdu l'avenir « progressif » promis par te développement de la science et de la raison, qui ont révéié de plus en plus leurs amhivalences, et nous avons perdu l'avenir « radieux » du saint terrestre, qui s'est définitivement écroulé avec le mur de Berlin.

Quand te futur se perd, que restet-il? Le présent, le passé. Nous, ici, tant qu'on consname, on vit au jour le jour dans le présent. Eux, que peuvent-ils consommer du présent ? Que leur nnt apporté les mirifiques recettes de développement, modèle occidental ou modèle soviétique ? Du sous-développement. Alors, quand il n'y a plus de futur et que le présent est malade, il reste le passé.

C'est pourquoi, les formidables poussées de foudameotalismes ne doivent pas être vues comme une retombée des pays arabes sur eux-mêmes, un soufilé qui s'effondre. Eltes sont les produits d'uoe boucle bistorique où la crise de la modernité, c'est-à-dire du progrès, suscite elle-même ce fondamentalisme.

Tu paries justement du problème du sens. Pour nnus, l'Histoire n'a plus un sens téléguidé. Pour nous les anciennes certitudes sont très malades.

Jusqu'à présent, on a tonjours



considéré que l'être humain avait besoin de certitudes pour vivre. Lorsque les grandes religions porteuses de certitudes out décliné, d'autres certitudes rationalistes, scientistes ont apporté l'assurance du progrès garanti. Pouvons-nons imaginer une humanité qui accepte l'incertitude, l'interrogation, avec tout ce que cela comporte de risques d'angoisse? Il faudrait certainement une très grande mntation dans notre mode d'être, de vivre, de penser.

C'est pourtant notre couveau destin. Mais cela ne signifie pas que nous puissions vivre sans enacine-ment, sans mythes in sans espe-rances, à condition que nous sachions que nos mythes et nos espérances relèveot, comme le savait Pascal, de la foi religieuse, du pari. L'eoracinement, oous devous l'opérer de façon nouvelle dans l'espace et dans le temps. Nous devons non pas vivre dans le présent an joor le jour, mais nous ressources dans le passé (« l'héritage que tu tiens de tes pères, dit Goethe, il te faut le reconquérir »), et nous devons nous projeter dans un futur non plus promis, mais voulu. Notre espérance, c'est de vouloir sortir de l'âge de fer planétaire. Notre mythe, c'est celui de la fraternité humaine qui s'enracine dans ootre terre-patrie.

Nous sommes en un oouveau commeocement, et c'est dans ce sens que je erois qu'il est possible de donner vie à l'embryou onusien, comme de tenter de désarmorcer ce qui demeure la poudrière du monde dans cette zone de fracture entre Orient et Occident, entre les trois religions monothéistes, entre la religion et la laïcité, entre le modernisme et le fondamentalisme et finalement entre un progrès d'humanité on la grande régression.

Cornélius Castoriadis : Il me paraît elair que la situation mondiale est intolérable et intenable, que l'Occident actnei n'a ni les moyens ni la volonté de la modifier essentiellement et que le mouvement émancipateur y est en panne. Il me paraît tout autant clair que pour faire, il faut vouloir. Encore faut-il voir la réalité en face. Quand Edgar Morin évoque le problème d'identité, e'est en fait celui da sens, qui confère une identité au croyant : je suis un bon musulman, un bon chrétien, ou même un manvais chrétien. Car, même en tant que mauvais chrétien, je suis quel-

que chose de défini.

Nous sommes fils de...; mais nous sommes aussi ceux qui visons à... C'est-à-dire, nous avons un projet qui n'est plus le paradis sur Terre, qui n'est plus ai messianique ni apocalyptique, mais qui dit quelque chose sur ce vers quoi nous allons. C'est cela qm manque à l'Occident aujourd'bni. La seule poussée de ces sociétés est la poussée vers la richesse et la puissance

Parenthèse : on sait que les Arabes ont été pendant toute une période plus civilisés que les Occidentanx. Puis, disparition. Mais ce qu'ils ont capté de l'héritage de l'Antiquité n'a jamais été d'ordre politique. La problématique politique des Grecs, fondamentale pour la démocratie, n'a féconde ni les philosophes ni les sociétés arabes. Les communes européennes arrachent les libertés communales à la fin de X= siècle. Il ue s'agit pas de a juger » les Arabes : on constate qu'il a fallu dix siècles à l'Occident pour dégager, tant bien que mal, la société politique de l'emprise religieuse.

Je terminerai par une remarque presque anecdotique. George Bush, evant la guerre, était considéré comme un faiblard par ses concitoyens. Maintenant, c'est un héros. Mais l'Amérique va se retrouver immédiatement devant ses vrais problèmes internes devant lesquels M. Bush sera impuissant. La crise de la société américaine va continuer, avec la décréptude des cités, les déchirures sociales, et sout le reste que l'on connaît. Et c'est aussi ce qui commence à se produire en Europe, et qui s'aggravera aussi longtemps que les peuples resteront engourdis et apathiques.

Edgar Moria : Notre société continue cahin-caha. Tous les processus oous coodnisent vers une grande crise de civilisation. Régressons-oous ou progressons-nous? Une fois de plus, attendons-nous à l'inattendu. Sanvons au moins en nous le trésor le plus précieux de la culture européenne : la rationalité critique et autocritique.

Coraclius Castoriadis: Quand les Grecs, déjà, dans leur décadence, ont conquis l'Orient, celui-ci a été bellénisé en quelques décennies. Quand Rome e conquis le monde méditerranéen, elle l'a romanisé. Quand l'Europe e joué le même rôle, elle n'e pas su influencer en profondeur les cultures locales. Elle les e détruites sans les remplacer.

Ce qui reste anjourd'hui comme héritage défendable de la création européeune et comme germe d'un avenir possible, c'est un projet d'autonomie de la société, qui se trouve dans une phase critique. C'est notre responsabilité de le faire revivre, avancer et féconder les autres traditions.

### COURRIER

#### Le «juif» des nations?

Pourquoi devons-nous rappeler sans cesse ce fait intangible? Israël serait-il le « juif » des natinns? Son existence et sa sécurité seront l'assurance-vie du futur État palestinien, dont les pires adversaires pourraient être, finalemeot, les pays arabes eux-mêmes.

Nnus devons, dès aujourd'hui, penser à l'avenir. Ensemble, nnus pourrions mettre en place notre système D: dialogue, démocratie, démilitarisation, développement.

Le dialogue: Israel et les Palestiniens doivent discuter directement, sans intermédiaires, car qui mieux que ceux qui se font face depuis quarante-ciaq ans peut dialoguer sans arrière-pensées. Il vous appartiendra alors de désigner démoeratiquement vos représentants.

La démocratie : il appartient aux peuptes arabes de revendiquer dans leurs pays eette riebesse incomperable qu'est la démocratie. Ils auront ainsi la elé de la modernité, done de l'éducation, du développement économique, de l'éman-

eipation, c'est-à-dire de la reconnaissance universelle.

La démilitarisation: ne peut-on imaginer cette région sans armes, où les colossales ressources en matières premières et matière grise permettraient d'investir dans le développement au profit des peuples et non celui des marchands de canco? Ne peut-on imaginer un pacte de sécurité collective, où les stocks d'armes seraient considérablement diminués eo contrepartie d'un obligatoire accord de paix?

Le développement : une fois l'état de guerre disparu, le choc salutaire que représenteraient la culture arabe et le savoir-faire israélien serait un exemple pour toutes les nations voulant enfin trouver une issue à leur dénuement économique et social.

Il est grand temps, aujourd'hui, de prendre conscience de ces réalités historiques. Il nous appartient donc à nous, Juifs et Arabes, de contredire cette maxime de Blaire Cendrars: « C'est dans ce que les hommes ont de plus en commun qu'ils se différencient le plus. »

LAURENT AZOULAI, Secrétaire général de Socialisme et Judaisme. La situation à l'intérieur de demeure toujours aussi sinvert mais des informations, non confide sources indépendants. Sont à massacres et du refluit des les chites vers le Chatt-el-Areb que la frontière avec l'iran.

Si les Kurdes semblaited touje position de force dans le Carevanche la garde républicante remprogressivement le Lontrèle de la pays et notamment des valles de la Nadjaf et Karhala

Des insurgés iraksens affirment troupes de Bagdad out toe au majo milhers de personnes, ferrance et e

## de «r

Dans son premier discours à la nation depuis la défaite de sau troupes face sux forces alfiles, le président Saddam Hassain a annoncé, samedi 15 mers. l'émissement de l'insusrection chille dens le soulèvement des Kordes, desse le soulèvement des Kordes, desse le nord du pays, subtrait le misse surt.

M. Saddam Humen, qui membrate calme et maître de lui, a déclare à propos de l'insurrection de find que u des handes de traîtres criminales se sont infiltres de l'étaunque, porteurs de faux (papiers) d'identifé traitions que perpèrer (des actes) de disservaine, de subversion et de pullage dans phaiseurs rulles et villages du mid de l'indié (3, assistés en cela par des himens troottrelés qui sont adés à hessoria. Amara, Natairipa, Rarbale. Madiel et Hilla y. Evoquent quasite implicité.

## Comme si

E 9 juin 1967, assument lecture le responsabilité de la défaire de la guerre de six jours, le président liasser aveit annoncé publiquement qu'il se retirent de la vie bubliquement pour redevenr un ample dégrés de la li revint le lendemain sur sa desirent, ce fut en réaction à des manifestations populaires spontantes et incontrôlées qui s'étaient producés dans l'ensemble des vives de l'Egypte.

Le président Saddam Hussam est-il encore besoin de la souligne? - n'est pos Nasser. Il n'a cas tet la lecon de la déconfiture de son avec ture kowaitienne et maigré la ruine et la détaite de son pays dont l'est personnellement responsable. s'accroche désespérement au pouvoir. Dans son discours de savade s'est non seulement abstenu de toute autocritique mais n'a mêmi pas prononce to nom de Xo comme si l'irak avair été victime d une agression totalement insumfiée de la part de trente pays com sés sous la direction des Etats-Linia.

Il est décidé à maintenir sa cictature personnelle comme si rien no s'était pessé depuis le 2 août dernier. Pour lui, l'insurrection de Sud et la rébellion kurde du Nord sont le résultat de l'action d'a cliques franeuses et de criminels à le soide du l'étrangar » an l'occurrence » l'ennemi atlantiste » et l'iran : l'idée qu'ellee exprimeraient la réaction d'un peupla depuis vingt ans priné

> Prison du ma

JÉRUSALEM

de notre correspondent

Ami Popper, le jeune Israèlien

Ami Popper, le jeune Israèlien qui a tué sept Palestiniens en mai dernier à Rishon le Zion, près de Tel-Aviv, a été condamné negt fois à la prison à vie. La sentence a été rendue, dimanche 17 mars, par un terbunal de Tel-Aviv, qui a juge qu'il s'agissait d' « un des crimes les plus sérieux jamais commis en famill ».

Le 20 mai 1990, en début de matinée, Ami Popper (vingt-deux

المحدد والمن المعالية

La situation à l'intérieur de l'Irak demeure toujours eussi invérifieble, mais des informations, non confirmées, de sources indépendantes, font état de messacres et du reflux des insurges chiites vers le Chatt-el-Arab qui marque la frontière avec l'Iran.

Si les Kurdes semblaient toujours en position de force dana le Nord, en revanche la garde républicaine reprendrait progressivement le contrôle du sud du pays et notamment des villes de Bassorah, Nadjaf et Karbala.

Des insurgés irakiens effirment que les troupes de Bagdad ont tué eu napalm des milliers de personnes, femmes et enfants

dont les corps jonchent une grande route dans le sud de l'Irak. La presse de Bagdad fait état de son côté, photographies à l'appui, de massacres dans deux villes du Snd, où l'on pouvait voir les cadavres de centaines de personnes qui auraient été tuées par des insurgés.

Selon des résistants irakiens, la garde républicaine a contraint les rebelles à quit-ter leurs positions eutour de Bassorah et à refluer vers les rives du Chatt-el-Arab. Des hélicoptères de l'armée irakienne auraient ensuite pilonne les positions des rebelles. Les opposants ont toutefois ajouté qu'ils recevaient des renforts de la part de compatriotes basés en Iran et qui traversent le fleuve à bord de petites embarcations. Les militaire irakienne demeure toujours puis-sante et ont appelé les Etats-Unis à les soutenir et à les débarrasser du président

Des dirigeants de l'opposition irakienne à Damas ont démenti dimanche les affirmations du président Saddam Hussein qui evait annoncé la veille l'écrasement du soulèvement dans le sud de l'Irak. Selon ces dirigeants, la majnrité des villes irakiennes sont aux mains des rebelles.

L'un d'eux a déclaré que les insurgés marchaient sur Bagdad, L'écrasement du soulèvement dans le sud irakien annoncé par Saddam Hussein est « aussi vrai que sa prétendue victoire contre les allies dans la Mère des batailles », e déclaré M. Jalal

du Kurdistan (UPK). A Téhéran, le guide de la République islamique, M. Ali Kha-menei, a décrété que lundi serait journée de « devil notional en memoire des morts en trak et en raison de l'attaque contre les lieux saints de Nadjof et de Karbala». Le gauvernement de Téhéran a rejeté les « allegations irakiennes sur son implication dans les troubles en trak » et a réaffirmé que « la seule roie du solut de ce pays passe par la soumission du gouverne

ment trakien à la volonté de son peuple ». A Bagdad, la radio a fait état d'une visite du premier vice-premier ministre irakien, M. Taha Yassin Ramadan a Nad-jaf, que les insurgés affirment controler.

Conseil de commandement de la révolution, M. Izzat Ibrahim, s'est rendu dans la province septentrionale de Taamine, dont la ville pétrolière de Kirkouk est la capitale. Pour la troisième fois en deux semeines, les autorités irakiennes ont accorde samedi un nouveau délai de grace aux déserteurs, réfraetraires et absentéistes de l'armée pour qu'ils regagnent leurs unités avant le mercredi 20 mars.

D'autre part, l'ambassadeur de Chine en lrak a regagné, vendredi, son poste a Bagdad. Il est le premier diplomate étrange évacué de la capitale irakienne, avant le déclenchement de la guerre du Golfe, à y être revenu. ~ (AFP, AP, Reuler.)

## Le président irakien a menacé de « régler le compte » des rebelles kurdes

Dans son premier discours à la ment le rôle joué par l'Iran dans cette nation depuis la défaite de ses troupes face aux forces alliées, le président Saddem Hussein e annoncé, samedi 16 mars, l'écraune paix honorable et d'ouvrir un nousement de l'insurrection chiite dans le sud de l'Irak et affirmé que le soulèvement des Kurdes, dans le nord du pays, subirait le même

M. Saddam Hussein, qui semblait calme et maître de lui, a déclaré à propos de l'insurrection du Sud que « des bandes de traîtres criminels se sont infiltrés de l'étranger, porteurs de fact [papiess] d'Identité irakiens pour perpetrer [des actes] de destruction, de subversion et de pillage dans plusieurs villes et villages du sud de l'Irak (...). assistés en cela par des éléments incontrolés qui sont alles à Bassorah,

insurrection, il e dit : « Nous ressentons tous de l'amertume (...), nous ne nous attendions pas que des volsins veau chapitre de bon voisinage (...) laissent leur territoire servir de base pour faire du tort et commettre une telle traîtrise contre l'Irak., » Evoquant le danger de «fragmentation» de son pays, M. Saddam Hussein e ajouté : « Cela signifie l'entrée dans un sombre tunnel, similaire à celui dans lequel le Liban est entré, ou même pire. Nous avons écrasé les troubles dans les villes du sud (...) avec la détermination de la population et la coopé-ration des gens bons et sincères de l'ensemble de l'Irak, nous pouvons arracher ce qui reste des racines de la

trahison et du sabotage,» Sur le plan politique intérieur, M. Saddam Hussein a fait l'apologie des réalisations du parti Baas (an

pouvoir depuis 1968) et e affirmé que le régime irakien «n'est pas celui d'une confession ou d'une fraction uni-que». Cependant, il e estimé que « la nouvelle étape doit être caractérisée par de nouvelles bases » dans la vie politique irakienne. Il a rappelé à cet égard le projet élaboré en 1989 pour une nouvelle Constitution fondée sur le multipartisme et dont l'application e été, selon hui, «annulée par les évé-

société démocratique basée sur la Constitution, l'Etat de droit et le pluralisme politique est une décision déci-sive et irrévocable», a-t-il poursuivi. Il e également annoncé le formation prochaine d'un nouveau gouvernement, qui aura pour tâche de reconstruire le pays et d'engager le processus qui doit conduire au multipartisme. Ce processus devra, selon lui, inclure un référendum dont il n'a pas précisé la date. Le président Saddam Hussein

« Notre décision de construire une

sées par l'agression, sera capable avec l'aide de Dieu de régier leur compte (...) à ceux qui exploitent les difficultés du pays. Notre peuple kurde doit se souvenir de ces faits fondamentaux.» «Les Kurdes, a-t-il ajnuté, sont présents en nombre encore plus grand en Turquie, en Iran, en Syrie et en Union soviétique. Ces pays ne le permettront jamais», faisant ainsi allusion à une éventuelle indépendance du Kurdistan. - (AFP, Reuter.) o TURQUIE: l'armée a tiré sur des manifestants au Kurdistan, -Une personne à été tuée et cinq eutres ont été blessées grièvement par l'armée qui a tiré, vendredi 15 mars, sur des manifestants dans

a consacré une grande partie de son

ceux qui avaient soutenu la rébellion kurde de 1970-1975 dirigée par

traîtrise (...), a-t-il déclaré. Leur sort

sera le même que cetui de leurs prêdé-

cesseurs. J'avertis ces aventuriers temé-

raires au nom des dirigeants irakiens,

je leur dis : n'ayez pas d'illusions,

parce que l'Irak, malgré les pertes cau-

le village de Karboran au Kurdis-Comité du Kurdistan, proche du PKK (Parti des travaileurs du Kurdistan) à Paris. Selon ce communiqué, l'armée e envoyé des renforts, après avoir décrété un couvre-feu. Selon des témoignages recueillis sur plece, six personnes ont trouvé la mort en une semaine en début du mois de mars dans quatre localités du sud-est anatolien lors d'affrontements avec l'armée.

La rencontre américano-britannaique des Bermudes

### MM. Bush et Major estiment qu'un cessez-le-feu définitif avec l'Irak ne sera pas signé rapidement

allocuation aux Kurdes. Il a déclaré que les fauteurs de troubles dans le nord du pays étaient les mêmes que Moustapha Barzani, « Ils répètent la même erreur fatale et la même mudes, ont affirme qu'ils ne voulaient pas reprendre la guerre contre l'Irak. Toutefois, refusant au président Saddam Hussein toute «crédibilité», ils ont posé des condi-tions sévères pour la conclusion d'un cessez-lo-feu définitif.

« Je vois difficilement une situation

où nous aurions des relations nor-males avec Saddam Hussein toujours au pouvoir. Sa crédibilité est nulle, zéro», e déclaré le président George Bush lors d'une conférence de presse aux Bermudes, à l'issue de quatre heures d'entretiens evec le premier ministre britannique Jahn Major. Cette déclaration est intervenue juste après que le président ira-kien eut promis dans un discours des réformes démocratiques en Irak et mis en garde contre une partition de son pays. M. Bush a souligné que des réfirmes démocratiques seraient bienvenues, mais que les alliés attendaient de l'Irak qu'il se plie à leurs

Tant M. Bush que M. Major nut l'intention de reprendre les combats Des forces alliées occupant le sud de l'Irak depuis la fin de le guerre se sont redéployées plus au nord alors que Washington accusait l'Irak de violer les conditions de la cessation des hostilités en vigueur en utilisant des hélicoptères contre les rebelles

« Personne d'entre nous ne veut envoyer des forces à Bagdad. (...)

Le président américain George Bush et le premier ministre britannique M. John Major, qui se sont ren-contrés samedi 16 mars eux Ber-contrés samedi 16 mars eux Bermis en garde l'Irak contre toute violation des termes de la cessation des hostilités. « Ils connaissent les règles de base et doivent les respecter», e di M. Bush. «Ce qu'ils ont à faire est très clair», e renchéri M. Major en indiquant qu'un cessez-le-feu définitif ne serait pas signé rapidement. MM, Bush et Major ont ensuite exposé certains des termes qu'ils envisagent pour un cessez-le-feu défi-nitif. Le premier ministre britannique e souligné qu'il feudrait une supervision de la destruction des armes chimiques irakiennes, une « reconnaissance sans ambiguité et permanentes du Koweit par l'Irak, l'utilisation de revenus pétroliers irakiens pour compenser les pertes

> MM. Bush et Major nnt en outre réaffirmé leur volonte d'œuvrer en coopération pour trouver une solution de paix au Proche-Orient. A cet égard, le président américain a répété qu'une conférence internationale pourrait être utile, mais a souligné

> Enfin, à son retour aux Etats-Unis M. George Bush a participé dimanche, à Sumter, en Caroline du Sud aux cérémonies d'accueil de soldats qui rentraient du Golfe et les a remerciés d'avoir libéré « l'Amérique d'elle même et de ses doutes» en faisant une nouvelle allusion eu désastre du Vietnam. - (AFP. Reuter)

## Comme si rien ne s'était passé ....

E 9 juin 1967, assumant l'entière responsabilité de la défaite de la guerre de six jours, le président Nasser ayait ennoncé publiquement qu'il se retirait de la vie publique pour redevenir un simple citoyen. Nut ne mit en doute sa sincérité et, s'il revint le lendemain sur sa décision, ce fut en réaction à des manifestations populaires spontanées et incontrôlées qui e étaient produites dens l'ensemble des villes de

l'Egypte. Le président Saddam Hussein est-il encore besoin de le souligner? - n'est pas Nasser. Il n'a pas tiré la lecon de la déconfiture de son aventure koweitienne et maigré la ruine et la défaite de son pays dont il est personnellement respansable, II s'accroche désespérément au pouvoir. Dans son discours de samedi, il e'est non seulement abstenu de toute eutocritique mais n'e même pas prononcé la nom du Kowett, comme si l'Irak avait été victime d'une egression totalement injustifiée de la part de trente pays coalisés sous la direction des Etats-Unis.

Il est décidé à maintenir sa dicteture personnelle comme ei rien ne a était passé depuis le 2 eoût dernier. Pour lui, l'insurrection du Sud et le rébellion kurde du Nord som le résultat de l'action d'« cliques haineuses et de criminels à la eolde de l'étrangers en l'occurrence «l'ennemi etlantiste» et l'Iran. L'idée qu'allea exprimeraient la réaction d'un peupla depuis vingt ens privé par Jean Gueyras

de partile et de liberte. pas effleurer son esprit.

S'il est vral que, malgre toutes les belles assurances du président iranien Rafsandjani, l'Iran e encouragé l'insurrection du Sud, celui-ci n'était pas à l'origine de la rébellion. Les gesticulations et les déclarations itus ou moins Irresponsablee de hodjetoleslem Mohamed Bakr El Hakim, un homme totalement Infécdé à Téhéran, sur le caractère islamiste du mouvement, n'ont servi qu'à donner un label tranien à une insurrection purement irakienne contre un régime hai.

#### Le couplet sur la démocratie

En réalité, ai Seddam Hussein, comme il le prétend, a réussi à écraser le rébellion du Sud, il la doit d'abord et avant tout à la relative passivité des *calliés* » et surtout des Etats-Unis, qui, à part quelquae déclarations verbales tardives hostiles au maintien au pouvoir du président irakien, se sont soigneuse-ment abstenus de toute initiative qui aurait pu précipiter se chute.

Il se confirme qu'en attendant l'apparition d'un homme fort providentiel les coalisés préfèrent un régime siste aux abois, prêt à toutes les concessions pour survivre, à une enelition de l'opposition irakienne. Cette demière vient, lors d'une réunion à Beyrouth, de mettre en veilleuse ses divergences, démontrant qu'elle a le sens des responsabilités

de rechange démocratique possible.

Tout semble confirmer que, parmi les abjectifs de l'apération «Tempête sur le désert», ne figurait pas le rétablissement de la démocratie, ni au Kowett, ni en Irak, ni dans les autres pays du Golfe. Le pau d'intérêt eccordé par les « alliés » à la conférence de Beyrouth est à cet égard révélateur. En revanche, Saddam Husseln semble avoir pris très eu sérieux le «menace démocratique» brandle par ses opposants en

D'où le couplet eur la démocratie entonné dana eon discours à la nation. Une vieille rengaina qui ne convaincra personne, Lorsqu'il évoque le projet élaboré en 1989 d'une nouvelle Constitution fondée sur le multipartisme et dont l'application a été, selon lui, cannulée par les événements», c'est-à-dire par l'occupetion du Kowett, il oublie tout simplement de précisar qua ca projet, comme tant d'autres, avait été jeté à la poubella bien avant le 2 août

Celui-ci ne constituait en effet qu'une parodie de démocratie qui inetitutionnalisait les pouvoirs du Saddam Hussein en maintenant en place les structuree du parti Baas élargi per l'eddition da €compagnona de voyage » obéissants et

Marguerite Gentzbitte Philippe Meyer Christian Bachma Anne Coppel Madame Ca n'est pas La drogue le proviseur pour me vanter... dans le monde Gilles Kepel lean Lacouture Enquête Les banlieues de l'Islam sur l'auteur Charlie Bauer Fractures d'une vie

ISRAEL: sept Palestiniens tués en mai dernier

## Prison à vie pour le responsable du massacre de Rishon le Zion

JÉRUSALEM

de notre correspondant

Ami Papper, le jeune Israélien qui e tué sept Palestiniens en mai dernier à Rishna le Zion, près de Tel-Aviv, a été condamné sept fois à la prison à vie. La sentence a été rendue, dimanche 17 mars, par un tribunal de Tel-Aviv, qui a jugé qu'il s'agissait d' « un des crimes les plus sérieux jamais commis en israël o.

Le 20 mai 1990, en début de metinée, Ami Popper (vingt-deux

ans), armé d'un fusil automatique, avait fait arrêter au bord de la route une file de travailleurs palestiniens venant de Gaza, puis avait ouvert le feu pendant de langues minutes, prenant le temps de changer quatre fois de chargeur. Sept hommes ont été tués, une dizaine d'autres blessés.

Dès la nouvelle connue dans les territoires occupés, en Cisjordanie comme à Gaza, des affrontements très durs avaient eu lieu avec l'armée : six manifestants étaient tués par balles et au moins une centaine

d'autres blessés. La défense a fait valnir que le jeune Israélien souffrait de troubles mentaux oprès avoir été sexuellement agressé par des Palestiniens alors qu'il était adolescent. Il aurait agi snus le coup d'une dispute evec sa fiancée. Mais le tribunal ne lui e reconnu aucune circonstance atténuante et a dénoncé « un crime horrible, répugnant et terrible». La sentence

a été accueillie avec satisfectinn

dans les milieux judiciaires palesti-

## PROCHE-ORIENT

## Le bilan de la tournée du secrétaire d'Etat américain et l'avenir de la région

# M. James Baker estime que la crédibilité des Etats-Unis a été « renforcée »

A l'issua da son voyage de dix joura dans les capitalea du Proche-Orient et à Moscou, le secrétaira d'Etat, M. James Bakar, qui était intarrogé dimanche 17 mars par la chaîne de télévision ABC, a déclaré que les Etats-Unis n'armaiant pas les raballes Irakians meis qu'ils espéraient que la président Saddam Hussein ebandonnerait le pouvoir ou serait renversé. Enfin. M. Baker e'est dit «encouragé» par se miselon exploratoire à racharcher l'ouvertura da négociations directes entre Israéliens

WASHINGTON

S'adressant aux journalistes qui l'interrogeaient sur la chaîne ABC, dimanche 17 mars, M. James Baker s'est déclaré suffisamment

avec des leaders arabes et israéliens pour leur faire maintenant des propositiona concrètes. Après cette mission explaratoire de dix jours au Proche-Orien1 el à Moscou, d'où il est rentré via la Turquie samedi, le secrétaire d'Etat, faisant preuve d'un optimisme prudent, estime nécessaire de mettre au pied du mur les dirigeants de la région afin de déterminer s'ils sont en mesure de confirmer publiquement les promesses encourageantes exprimées en privé.

Les événements des darnières semaines, e dit en substance M. Baker, ont « renforcé la crédibilité des Etats-Unis » dans la région, ce qui permet à la diplomatie américaine de jouer un rôle déterminant de catalyseur pour la recberche de solntions aux difficiles problèmes de la région.

A son avis, les pays arabes, l'Union soviétique et Israël sont plus intéressés que jamais à tronver un règlement durable des conflits : « De mes discussions, je

tire l'impression que les parties au conflit cherchent maintenant à se réconcilier. » M. Baker estime avoir établi les fondements nécessaires la poursuite de la négociation. « Il y a encore beaucoup à faire, mais je suis satisfoit de la rapidité avec laquelle des fondements se sont cimentés », a-t-il ujouté.

Dans l'entourage du secrétaire d'Etat, on rappelle qu'an départ de ce long processus de négociation les parties devraient accomplir des gestes propres à créer la confiance. Per exemple la réouverture des universités palestiniennes, l'arrêt de l'installation des colons dans les territoires occupés, encourage-raient les pays arabes à faire des

Un dialogue et une négociation entre Israël et les Palestiniens sont possibles, a déclaré M. Baker, en évitant soigneusement de préciser quels seraient les représentants des Palestiniens. Il n'a pas exclu spécifiquement la participation de l'OLP si cette organisation « falsait lo preuve » qu'elle était un partenaire « adéquat » et prenait des mesures qu'il s'est abstenu de défi-

Mais ses propos étaient immé-diatement contredits par M. Ehud Olmert, ministre israélien de la santé, qui s'est exprimé dimanche an meeting annuel du puissant lobby juif de l'AIPAC (American Israel publics affairs committee). M. Olmert a rappelé que son pays était prêt à tont négocier, y compris l'avenir du platean du Golan avec la Syrie, mais a exclu totalement une discussion avec l'OLP. « Nous espérons a-t-il ajnuté, que nos amis ne se contenteront pas de suspendre leurs conversations mais rejetteront complètement l'organisotion terroriste, qui n'o pas so place dans une entreprise de paix.»

#### « Nous ne voulons pas d'un nouveau Liban »

Enfin, M. Baker a répété que les Etats-Unis voulaient maintenir l'intégrité territoriale de l'Irak. « Nous ne voulons pas d'un nouveau

Liban», a-t-il dit, en répétant que les Etats-Unis n'armaient pas les rebelles d'Irak. M. Baker a toutefois noté que les restrictions imposées à Bagdad par Washington dans le cadre du cessez-le-feu pourraient avoir pour effet secondaire d'aider les rebelles.

A cet égard, le secrétaire d'Etat a annoncé que Washingtun avait repoussé nne demande de l'Irak qui souhaitait ponvoir faire voler ses nvions militaires à l'intérieur du territoire national. Des officiers américains et irakiens se sont d'ailleurs rencontrés dimanche à Safwan, en Irak, pour débattre de ce problème. « Nous avons dit non, a résumé M. Baker, La situation est dangereuse, nous avons des avions dans le coin et nous ne voulons pas voir d'appareils irakiens en vol. »

Enfin, comme on lui demandait son avis sur l'avenir politique de M. Saddam Hussein, M. Baker a exprimé l'espoir que le leader irakien abandonnerait le pouvoir ou

serait renversé. En attendant, le département

Dans les anciens blockhaus en par-

paings qui, de toute évidence, n'au-

raient pas résisté longtemps à l'artil-lerie et aux blindés alliés en raison de

leur rusticité artisanale, on trouve de

tout. Des munitions certes. Mais,

aussi, de la bimbeloterie, des con-

verts à poissons, des chanssures de

femmes que les soldats irakiens avaient ramenés des petits com-merces de Koweit-Ville qu'ils avaient

pillés en même temps qu'ils incen-

diaient les hôtels on les restaurants

censés symboliser le luxe et qu'ils

dispersaient les matériels de bureau ou les archives de l'administration de

« Quand nous avons

traité un endroit... »

Le prince héritier, qui est aussi le frère cadet de l'émir, a demandé à

M. Joze une assistance militaire

accrue pour nettoyer son pays, aux côtés des 70 plongeurs démineurs

eux, œuvrent plutôt dans le port. La

mission des Français durera encore

quelques mois, a laissé entendre le ministre de la défense qui a promis,

dans un premier temps, de compléter ce contingent de démineurs avec des spécialistes issus du 6 régiment étranger du génie actuellement dans le sud de l'Irak, S'il n'avait tenn qu'à

lui, le colonel Monier-Vinard aurait

souhaité disposer d'un millier d'hommes, dont 600 démineurs . Il

n'aura pas tout à fait son compte.

Mois cela ne l'empêche pas de

demeurer confiant. « Quand nous avons traité un endroit, dit-il, nous le

garantissons propre».

ais ef australiens

americains, a

d'Etat espère dissuader l'Iran de profiter du vide créé dans la région. Cet espoir est entretenn per l'évolution qu'on décèle à Téhéran, où, dit-on, les modérés, à commen-cer par le président Rafsundjani, ont consolidé leurs positions. On a noté avec satisfaction que l'iran avait observé ses engagements de droit international concernant les appareils irakiens ayant atterri sur son territoire.

D'autre part, l'annonce de la reprise imminente des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite entretient la conviction que les dirigeants iraniens sont davantage préoccupés par le rétablissement de leur situation économique que par la propagande islamique. Le climat paraît ainsi propice tout au moins à l'amélieration des relations entre Washington et Téhéran. Mais le sort des otages américains détenus au Liban reste le principal obstacle à

HENRI PIERRE

## M. Arafat accepterait un « dialogue direct » avec Israël sous l'égide de l'ONU

L'OLP redécouvre la France

M. Yasser Arafat accepterait l'idée d'un « dialogue direct » avec Israel «à conditinn» qu'il s'établisse « sous le drapeau des Nations-unies ». C'est ce que le président de l'OLP affirme dans un entretien publié, lundi 18 mars,

M. Arafat, qui cite l'exemple de la Namibie, déclare notamment : « J'occepte de diologuer ovec les Isroéliens en lo prèsence des cinq membres permanents du Conseil de sécurité à la toble de négociation.» Il précise qu'il veut « une garantie » et a « besoin de lo pression des cinq Grands sur Israel ».

« Je · ne demande pas que les Israèliens acceptent l'idée d'un Etat

de notre correspondant

La guarra du Golfe tarminée,

las dirigaants palaatiniens se tournent à nouveau vera la

Franca, qu'ila n'accusent plus

d'agir « sous la pression améri-

Les déclarations faitas le

aemaine damièra à La Martini-

qua per M. François Mittarrand

sur la création d'un Etat palesti-

nien at la rapréaantativité de l'OLP - dont M. Arafet «ast la

responsable » - ont été com-

mantées avec une granda satis-faction au aein da la centrala

Le président de l'OLP a

chargé, samedi 16 mara, l'am-

bassadaur da Franca à Tunis. M. Jean Grenier, de tranamettre

[palestinien] pnur commencer d discuter ovec eux », affirme M. Arafat, mais il estime qu'il serait « naif » de ne pas y faire réfé rence. « Je demande, dit-il, que lo base des discussions soit les résolu-tions de l'ONU. (...) Nous avons le droit de venir chacun à la table de négociotions ovec nos idées, nos revendications, oussi divergentes soient-elles, et de discuter », avec pour « arbitre », le Conseil de sécu-

Arafat précise toulefois qu'il est opposé à ce que la délégation palestinienne soit composée de Palestiniens de l'intérieur, arguant que les Palestiniens « ont leur direction à l'extérieur ».

dent de la République a pour les

efforts qu'il déploie evec le pré-

sident Bush à l'égard de la

question du Proche-Orient at de

la causa nalastinianna an narti-

culiar», a Indiqué l'agance

Le vaille, un mambre du

comité axécutif da l'OLP,

M. Yassar Abd Rabbo, avait

déclaré qu'il était maintanant

aouhaitable qu'une rencontre « à

un haut nivaau » ait llau entre

dirigaants français et palasti-

nians. Cas darniars espèrant

qua la tournée qua sa proposa d'effectuar la chef da la diplo-

metie frençeisa, M. Rolend

Dumas, dana laa capitelea

maghrébinas, dont Tunia, an

## M. Joxe promet d'accroître le contingent des démineurs français dans l'émirat

Le ministra da la défensa, M, Pierre Joxe, a annoncé la 16 mers è Kowait villa qua la contingent de démineurs français serait renforcé par des spécialistaa Isaus du 6. régimant étranger du génia ectuallament dens la sud de l'Irak. Il a également déclaré aux 410 démineurs présants qua laur travail de « dépollution » de l'émirat faisait « l'edmiration de tous ».

KOWETT-VILLE

de notre anvoyé spécial

« On ne ramasse pas des champignons », dit le colonel Michel Monier-Vinard. Ou alors, ce seraient de bien étranges champignons que les sapeurs du génie ou les commandos-marine qu'il commande ont découverts, depuis une quinzaine de jours, planiés là, dans le sable ou en tres de la plage de Koweit-Ville. Des champignons noirs, verts ou beiges dont certains ressemblent à de boîtes de conserves bérissées de petites antennes et qui sont autant de mines laissées par les Irakiens, avec des obus, des roquettes, des missiles anti-aériens ou des grenades anti-

Vennes indifféremment du Yémen, de Jordanie, d'Union sovié-tique, de Chine, voire d'Arabie saoudite, cent tonnes de ces munitions ont déjà été récupérées dans les blockhaus irakiens construits, tous les trente à quarante mètres, le long du bord de mer entre le port de com-merce et le port de plaisance de Koweït-Ville, pour s'opposer à un débarquement de la coalition qui ne s'est pas produit.

De passage en Arabie saoudite à la fin de la semaine dernière (le Monde daté 17-18 mars), le ministre de la dafense, M. Pierre Joze, en a profité, samedi 16 mars, pour faire un saut de puce en avion à Koweit-Ville. Il y a rencontré le cheikh Saad Al Abdula rencontre le cheikh Sazad Al Abdul-lah al Salem al Sabah, prince héritier et premier ministre du Koweit, qui lui a relaté « la remise en route labo-rieuse, qui prendra du temps » de son émirat, saccagé par les troupes de M. Saddam Hussein. Mais surtout, M. Joxe avait tenu à dire eux 410 hommes du colonel Monier-Vinard, présents depuis le 28 février, que leur travail de «dépollution» faisait « l'admiration de tous », à commen-cer par celle des autorités locales qui réclament une aide accrue de démineurs ou de médecins français. Un épais nuage sombre craché par les puits de pétrole en feu flotte au-des-sus de Koweit-Ville, obscurcissant le ciel et irritant la gorge. « C'est fimè-bre», commente sobrement M. Joxe co survolant les multiples incendies allumés par les Irakiens en déroute.

Sur la plage qui fait vingt kilomè-tres de long, en bordure de la route qui jouxte la mer, des sapeurs du 17 régiment du génie parachutiste et des bérets verts du commando « Hubert » de la marine nalionale retiennent leur souffle, agenouillés devant les mines enfonies qu'ils doiveni désamorcer avec des gestes précautionneux. «Il faut se concentrer sur le sujet, dit le jeune adjudant Patrice Hubert. On respire un bon coup avant et on s'approche parsois à moins d'un centimètre sans brulaliser la mine, pour la découvrir et voir, avec une sonde, si elle a été piégée par en-dessous avant de la désamor-cer ». Une manipulation précipitée, et c'est la mort du démineur.

#### Des couverts à poisson | dans les blockhans

Des mines, les Irakiens en ont bandonné de tous les modèles et de toutes les couleurs derrière eux. En quinze jours, les hommes du colonel Monier-Vinard – on compte 150
démineurs professionnels sur les 410
soldats français à Koweit-Ville – en
ont découvert et neutralisé plus de 5 000. Des mines anti-personnel italiennes, soviétiques ou tchèques avec, parmi clles, la plus dangercuse, la mine bondissante italienne Valmara 69, mortelle dans un rayon de dix mètres à cause de ses 480 grammes d'explosifs. Mais aussi des mines anti-chars chinoises et italiennes, essaimées davantage à l'inté-rieur des terres pour immobiliser les chenilles des blindés qui seraient voous à débarquer.

Après leur installation dans une Apres leur installation dans une ancienne école anglaise de Koweit-Ville dévastée par les Irakiens, les démineurs français ont, depuis le lemars, déjà nettoyé onze ambassades - dont la représentation diplo-matique française - et autant de palais gouvernementaux, huit cen-trales thermiques et soixante-douze bâtiments privés. Ils a'achament sur la plage qui a été truffée d'explosifs. Une section de vingt-six bommes dépolhe dans la journée jusqu'à 150 mêtres de plage, mais il faut relever les équipes toutes les vingt minutes tant, chez les spécialistes de «ce boulot sérieux et difficile», la tension est codinairement à con mariement ordinairement à son maximum.

#### Un ministre annonce des élections avant un an

Les eutorités koweltiennes organiseront des élections légis-latives dans un délai de six mois à un an, a déclaré, dimanche 17 mars, le ministre d'Etat aux affaires gouvernementales, M. Abdulrahim El Awadi. Il a précisé que la démocratisation de l'émirat interviendrait des que les Kowcitiens en exil. suraient regagné le pays et que

Questionné sur le temps que cela prendrait, le ministre a répondu : « Peut-être six mois, au maximum un an, mais je ne pense pas que cela demande si longtemps ». « Il s'agit d'une obligation pour le gouvernement; il n'est pas question de revenir là-dessus », a-t-il ajouté.

la population anrait fait l'objet

d'un nonvel enregistrement.

Le premier ministre et prince héritier du Koweit, Cheikh Saad El Abdallah El Sabah, avait déclaré samedi à des sénateurs américains que la démocratisation devrait attendre le rétablis sement de la sécurité et l'achèvement de la reconstruction dn pays après sept mois d'occupation irakienne. Mais M. Awadi a assuré que les propos du prince n'impliquaient pas de long délai.

Le Koweit, e dit le ministre. compte restructurer se population en un an, pour qu'il y ait un nombre à peu près égal de ressortissants koweitiens et de résidents étrangers. Avant l'invasion irakienne dn 2 soût, le pays Kowestiens et 1,2 million d'étrangers, pour la pinpart des travailleurs expatriés. - (Reuter.)

MBA Master of Business Administration UNIVERSITÉ A SAN FRANCISCO spécialisée en management international, associant une pédagogie active à l'expérience d'un projet personnel/professionnel : programme américain unique dans son concept, habilitée à délivrer le :

Master of Business Administration

Diplômés de l'enseignement supérieur : Doctorats : sciences, lettres, droit, médecine, pharmacie - Ingénieurs - DEA - DESS - IEP - Grandes Écoles - Titulaires de magistère,

initiale et de votre niveau d'anglais, conduisant au : M.R.A.

JACQUES ISNARD

1629 Pine Street at Van Ness • San Francisco, CA 94109

Filière d'admission : 3° CYCLE

Programme de 12 mois à San Francisco, modulé en fonction de votre formation

Informations et sélections: European University of America 17/25, rue de Chaillo1 (métro Iéna) - 75116 Paris, (1) 40.70.11.71 Communications for European University of America security as CASACUL ACRESS \_ 1 (25) Fire Street & Van Vers + S.ar Francisco, C.A. SADI Programmics associates to Europe e en Asia : Tala Jainey, Money, Money et aver (USA : Phil)

#### Rétablissement imminent des relations diplomatiques entre Ryad et Téhéran

Le ministre iranien des affaires étrangères, M. Ali Akbar Velayati, cité par l'agence omanaise ONA, a affirmé que l'Arabie saoudite et l'Iran sont convenus, dimanche 17 mars, de rétablir, « ou cours des prochaines quarante-huit heures », leurs relations diplomatiques, rompues il y a presque trois ans.

A l'issue de ses entretiens à Mas-cate (Sultanat d'Oman) avec son bomologue saoudien, le prince Saoud El Fayçal, M. Velayati a indiqué que les deux pays « se sont mis d'accord pour règler toutes les questions en iltige ». Les relations diplomatiques entre les daux pays avaient été rompues le 26 avril 1988, à l'initiative de Ryad, huit mois après les événements san-glants de juillet 1987 à La Mecque, au cours desquels 402 pèlerins, don1 275 Iraniens, avaient été tués. selon les Saoudiens. La dernière rencontre entre le prince Saoud et M. Velayali remonte à la mi-fé-

début de la guerre du Golfe. A partir du 10 février, certains détenteurs d'un permis de travail ont pu progressivement revenir en Israël. cibles des missiles irakiens, demenraient interdites aux Palestiniens. -

Les Palestiniens de nonveaz nutorisés à travailler à Tel-Aviv et à Haïfa. - Pour la première fois depuis le 16 janvier, les nuvriers palestiniens des territoires occupés ont été autorisés, dimanche 17 mars, à travailler dans les deux grandes zones industrielles de Tel-Aviv et de Haïfa. Ces deux zones leur étaient interdites depuis le Mais Haife et Tel-Aviv, principales

 L'organisatent de la prise d'ntages de l'Achille-Lauro anrait été arrêté en Grèce. – Le militant palestinien Abdoul Rahim Khaled, accusé d'avoir organisé en octobre 1985 une prise d'otages à bord du paquebot italien Achille-Lauro, a été arrêté en Grèce, a rapporté, dimanche 17 mars, l'agence italienne ANSA. Citant des sources judiciaires à Gênes, l'agence précise que le Palestinien, considéré comme le bras droit d'Aboul Abbas, chef du Front de libération de la Palestine (FLP), est en détention à Albènes depuis quelques jours. L'Italie va demander son extradition, ajonte-t-on de même

Golfe : fracture du monde arabe ou déséquilibre planétaire ?

L'aide de la CEE aux produits "Made in Palestine". Méditerranée : la protection de l'environnement marin, le projet

**ÉCONOMIE DU MONDE ARABE ET MUSULMAN** 

MEDIPOL (Étude du Port Autonome de Merseille). Le développement du sud-est turc (Carte régionale du Great

Yémen : l'unité retrouvée. Les échanges de l'Europe du Sud et de l'UMA.
 240 pages. 80 tableaux statistiques. Vente en librairie.

Dans la 3º édition augmentée de 1991 :

68, rue du Colonel-Fablen. BP 84, 94232 CACHAN Cedex.



Quels que s

et votre activité

nouvelle gamn

fait pour vous.

au PC de bure

sant par les 31

25 configuration

33 MHZ et un

durs d'une

jusqu'à 340 M

exceptionneller

Parfaits pour le

de puissance ?

**Vous souhai** 

et efficaces.

Avec des vil

Du portable

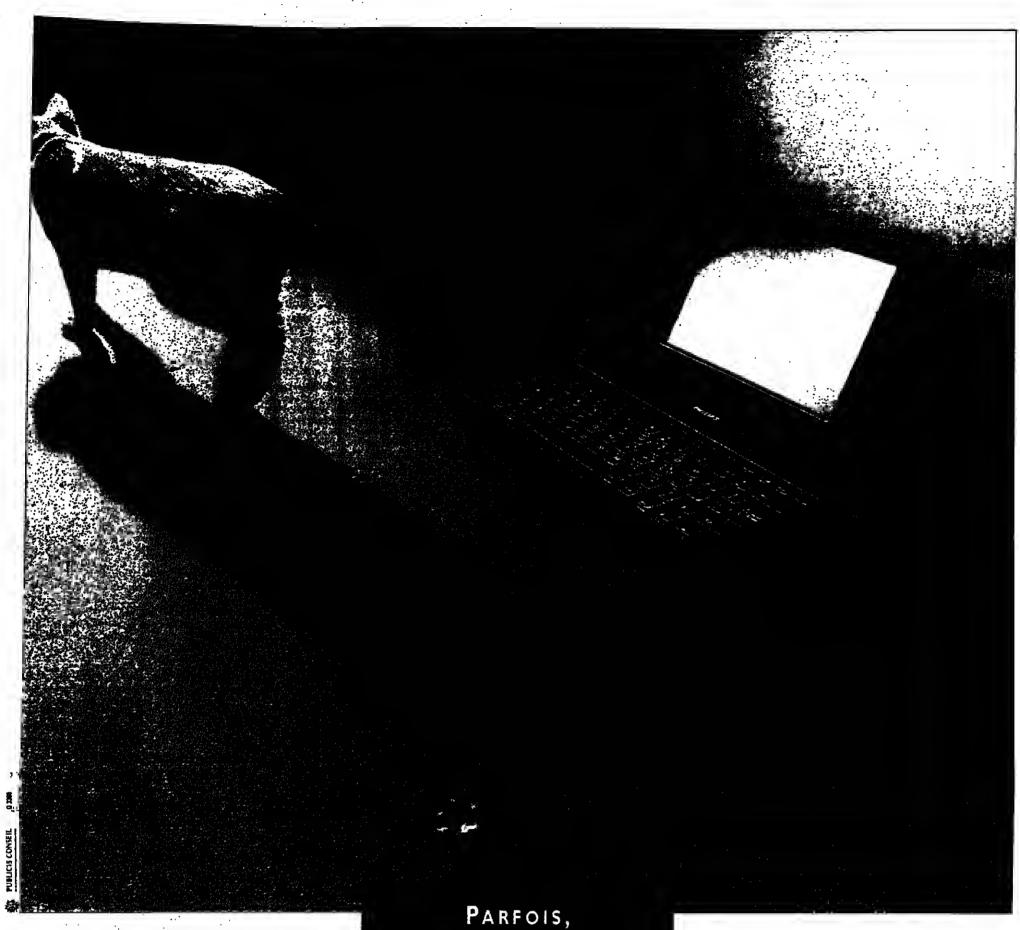

Quels que soient vos besoins et votre activité, il existe dans la nouvelle gamme PHILIPS un PC fait pour vous.

Du portable extra-plat (1,6 kg) au PC de bureau 486, en passant par les 386, il y a en tout 25 configurations PHILIPS.

Avec des vitesses atteignant 33 MHZ et un choix de disques durs d'une capacité allant jusqu'à 340 Mo, nos 386 sont exceptionnellement performants et efficaces.

Parfaits pour les affaires!

Vous souhaitez encore plus de puissance ?

UNE TOUTE PETITE

EMPREINTE

PEUT PROCURER

UNE FORTE SENSATION

DE PUISSANCE.

Notre 486 a toutes les capocités nécessaires pour devenir le centre nerveux de grands réseaux locaux.

Vous vous déplacez souvent?
Tous nos portables allient vitesse, puissance et compacité. Les
"PCL 200" par exemple: au standard du marché, ils ne pèsent
que 3 kg et sont moins encom-

brants qu'une feuille A4. Cela ne les empêche pos de posséder toutes les caractéristiques indispensables : disque dur de 20 Mo, écran LCD rétro-éclairé, affichage haute résolution VGA, logiciels permettant une utilisation simple et immédiate.

Une telle gamme, seule une entreprise de dimension internationale pouvait vous la proposer.

Si vous voulez donner un coup de pouce à vos affaires, investissez dans le futur avec un PC PHILIPS.

PHILIPS, C'EST DÉJÀ DEMAIN.



**PHILIPS** 

CE SERA

L'UNION OU

LE CHAOS!

Le vote n'a pas dissipé

les ambiguïtés

s repris, dimanche, les

Après avoir voté, le président de l'URSS a reneir

thèmes de la propagande déversée sur les ondes depuis plusieurs jours pour inviter les Soviétiques à voter «oui».

«Il y va du destin de notre peuple et de toute notre civilisation», a-t-il dit.

Ce type d'argument e inspiré aux rédacteurs du journal le Komsomol de

Moscou une «une» iconoclaste: sous

le titre « Tous au référendum », il publie une affiche d'un eutre âge

montrant Staline au côté d'un jeune

pionnier evec ce slogan : «Que s'épa-nouisse notre patrie.» La glasnost a

encore de beaux restes. Les discours

officiels ont peint dans les couleurs les plus sombres l'evenir des Soviétiques

eu cas où le «non» l'emporterait. Selon l'un d'eux, l'URSS deviendrait «un gigantesque Liban. Le processus de désarmement seroit réduit à néant.

Des pays tiers seraient entraînés dans l'inévitable redéfinition des frontières

entre les Républiques, entraînant de gigantesques flux migratoires. Et la stabilité internationale exige une

M. Gorbatchev sait qu'une majo-

rité de «oui» ne suffira pas à écarter ces dangers, à assuret l'avenir de

l'Union. Il est peu probable, comme i feint de le croire, que les six Républi-ques ayant rejeté le référendum se rai-lient au nouveau traité apnès sa signa-

ture. Personne ne sait d'ailleurs ce qui

sortira des discussions des Parlements

républicains qui examineront le texte

majorité donnera-t-elle au moins à

M. Gorbatchev la nouvelle légitimité

dont il a besoin pour poursuivre sa politique? C'est d'eutant plus dou-

teux que cette politique même est en

question. D'un côté, M. Gorbatchev proclame sa volonté de poursuivre les

réformes démocratiques et, comme

pour en donner la preuve, il a réuni, à la veille du référendum, une brochette

d'économistes, sans trouver une solu-tion à la situation catastrophique du

D'un autre côté, il a recours à un

langage musclé, bien fait pour satis-faire les conservateurs du parti, de l'armée et de la police. «Si le destin du peuple, de l'Etat et de la Constitu-

tion était en danger», a-t-il déclaré dimanche, il userait e de tous ses pou-voirs ». Et pour enfoncer le clou le

premier ministre, M. Valentin Pav-

lov, a estimé que el'instabilité politi-que est un obstacle à la stabilisation

economique ». « La majorité de la population devrait se rendre compte que le pays traverse une phase difficile.

a-t-il poursuivi; peut-être serait-il rai

prochaines semaines. Une

URSS unie et forte ».

CE SERA

L'UNION ET

sonnable de mettre de côté, pour un

certain temps, toutes les disputes et les divergences politiques et de commen-cer à rechercher les moyens de résou-

dre les problèmes économiques. Sans

mique et politique est, selon moi, iné-vitable. La crainte des libéraux est

que M. Gorbatchev et ses alliés

du référendum comme un feu vert à

une reprise en main politique. C'est

aussi pourquoi beaucoup ont voté en

feveur de la proposition Eltsine,

même s'ils n'ont pas une confiance

illimitée dans les convictions démo-cratiques du président de la Russie.

DANIEL VERNET

ervateurs considèrent les résultats

LE CHAOS!

Russophones contre nationalistes en Moldavie

#### **KICHINEV**

de notre envoyé spécial

« Rate fascistee ». lance à la foule de Moldaves qui lui barre l'accès du bureau da vota una rieille dame russe à laquelle seul l'aga a épargné las coupa. sont nova lea fascistes », répli-que un das Moldevas, bien décidé à empêcher quiconqua d'entrer dans la caserne où l'armée soviétique fait voter, esns aucuna daa vérifications

Rusaophonaa votant plutôt daux fois qu'una pour l'Union, contre nationaliataa moldeves boycottant ectivement la référendum, Kichinev, la capitala da la Moldavie soviétique, l'une des six Républiques rebellas d'URSS, était dimanche 17 mars au bord da l'affrontement ethnique. Malgré les appals au calme du Front populaire moldave, dèa l'ouvarture dee bureaux da vote installée dens les casemes de l'armée ou dans das antreprisas dépen-dant de l'Union, des dizaines da nationalistes ont fait apontanémant rempart de leur corps pour ampêcher la très décidée population russa de Kichinev d'allar

Ceux qui, touta le journée, ont tout de mêma tanté d'accéder aux umes, ont été refoulés, parfois battus dans un concert d'injures, soue les yaux de la polica moldava disposéa an cordon devant les bureaux de vota, officiellamant a pour ampêchar les affrontaments ». Salon louri Rosca, la laader du Front populaire moldava, qui a eppelé à boycotter mais paa à empêchar le référendum, « le Front a fait tout ce qu'il a pu pour éviter les affrontements entre Russes et *Moldaves ».* Il n'a été que partiellament antandu « à cause de l'ignorance politiqua des Moles et des provocateurs ».

#### Pas de listes électorales

« C'ast anti-démocratique, nous avons le droit constitutionnel da votar», a'indignaît un Russe qui aveit du rebrouesa chemin. «On ne fait pas de réfé-rendum en territoira occupé», expliquaient les Moldaves (64 % de la population de la Républiqua), qui accusalant l'armée rouge da aa livrer à une fraude

Sana líata électorala, sanstampon pour marquer les passeports des électeure, la commission électorale du quartier général de l'arméa soviétiqua à Kichinev est composée da parachutietaa aovlétiquea. L'urne. rouge, se trouve darrière les isoloirs, sans surveillance. Le major Vladimir Olievski, d'un bureau de vote d'une base militaira, reconnaît e qu'il n'existe pas da liste, qu'il est possible da voter plusieurs fois » et qua les résultats « seront très relatifs », tout an ravandiquant quinza milla

Les troupea du ministère soviétique da l'intériaur sont prêtes à empêchar qua la foule, qui chanta des chants netionelistes à l'extérieur, n'envahisse la caseme-bureau da vota, Qual-

da renforts de troupes en provenance d'Ukraine avait été quali fiée d'« intervention grossièra dans les affaires de la Moldavie souveraine » par les autorités da Kichinev, pour qui l'organisation du référendum est « un attentat à la acuveraineté da la République ». Pour tanter de prendre de vitesse les nationalistes opposés au « plébiscita gorbatchévien », la vote avait débuté des jaudi, dans les casemes, las commis sariats militaires, les postes de gardes frontières et laa antreprises dépendant da l'Union.

A l'ouest et au sud da la Moidavia, dans laa « républiques » pro-soviétiques du Dnestr et de Gagaouzie, déclarées indépendantes da Kichinev, la population ruesophone a voté avec farvaur C'est-è-dire contre les Moldaves eccusés de vouloir cautter l'URSS et a'unir avec la Rouma nie » voisine, donr les Moldaves parlant la langue at dont ils ont été séparés pendant la guerre en vertu du pacte Ribbentrop-Moiotov. L'un des bureaux de vote de Tiraspol, « capitale » da la Républiqua du Dnestr, revandiquait, dimanche, das dix heures, un taux da participation da 70 %.

Obstruction d'un côté, falsification da l'autre : le référendum du 17 mars en Moldavie n'a, de toute façon, que peu de chances da dépaseer las 50 % requis pour êtra valable. Il n'aura fait qu'agrandir un peu plus le fossé entra les « fascistas » moldavas at la minorité « occupante »

**JEAN-BAPTISTE NAUDET** 

### Scrutin mouvementé en Ossétie du Sud

Dans Tskhinvali en énat de sière, dans le nord de la Géorgie, les Ossètes du Sud ont lintéralement pris d'assant les bureaux de vote, dimanche 17 mars, pour dire « oui » à l'Union soviétique et rejeter par la même l'indépendance géorgienne que Thilissi veut leur imposer.

Miliciens et volontaires géorgieus, installés sur les hanteurs, et « volontaires du peuple » ossètes, retranches dans la cuvette de Tskhinvali, ont échangé de violents tirs d'armes auto-matiques, de fusils de chasse et de mitrailleuses lourdes toute la nuit de samedi à dimanche. Une mère de famille ossète a été blessée.

Après les premiers coups de fe Après les premiers coups de leu dont les deux camps se renvoient le
responsabilité - à la tombée de la
nuit, le ton est monté à coups d'armes,
automatiques et de roquettes, raconte
un soldat du ministère de l'Intérieur

Les affrontements out cessé à trois heures du matin, et dès l'ouver-ture des bureaux à 7 heures, les habi-tants se pressaient pour voter. «Nous n'avors pas d'autre solution que de voter en faveur de l'Union», expliquait Vaja, un Ossète de Moscou venu il y e trois mois « défendre sa patrie ». — (AFP.)

#### Le responsable lituanien de la défense est arrêté puis libéré

Les «bérets noirs» ont libéré lundi-18 mars le responsable lituanien de la défense, M. Audrius Batkevicius, une douzaine d'heures après l'avoir arrêté. Son chauffeur, arrêté en même temps que ini, demeurait en détention. M. Butkevicius evait été arrêté dans la nuit par quatre personnes en civil à Vilnius. Les forces de l'ordre ont lie cette arrestation à un incident dans un bureau de vote. - (Remer, AFP.)

FINLANDE : les élections législatives

## Les sociaux-démocrates perdent leur place de premier parti au profit du centre

Il est difficile de céder une première place que l'on avait occupée presque sans interruption depuis quatre-vingt-cinq ans. A l'issue des élections législatives du dimanche 17 mars, les sociaux-démocrates n'ont pas caché leut déception. Déçus également les conservateurs, que quatre ans de pouvoit partagé dans una coalition a historique » avec les sociaux-démocrates et le Parti libéral suédois n'ont pas avantagés. Triomphants,an revanche. les centristes qui ont enregistré leur meilleut résultat élactoral depuis 1920 et qui prennent piad dans les villes, notamment à Helsinki

HELSINKI

de notre envoyée spéciale

Le recul des deux grands partis

(2 % de moins qu'en 1987) le Parti social-démocrate a perda huit détenait. Le Parti conservateur, evec 19,3 % des suffrages (3,8 % de moins qu'en 1987) en e perdu treize sur cinquante-trois. Le Parti libéral suédois, avec 5,5 % des voix, ne perd qu'un siège et en conserve onze. Mais la perte totale de vingt-deux mandets fait passet la coalition au-dessous de la barre des cent, cè qui est, avec deux cents sièges eu Parlement, la majo-rité requise pour gouverner. Quant eu Parti du centre, il e obtenu 24,8 % des voix, contre 17,6 % en 1087 et gingunets circuits 1987, et cinquante-cinq sièges, soit quinze de plus.

La faible participation électorale (72 %), l'une des plus basses depuis la guerre, explique les pertes de la coalition et les gains, non sculement du centre mais de

campagne xénophobe n'a pas donné les fruits qu'il espérait.

(2 % de moins qu'en 1987) le Parti social-démocrate a perda huit sièges sur les cinquente-six qu'il détenait. Le Parti conservateur, evec 19,3 % des suffrages (3,8 % prendre les mesures qui s'impodu gouvernement. « Les électeurs saient depuis déjà 1989 pour éviter la détérioration de l'économie. L'atmosphère était irréaliste, il réforme fiscale notamment », a avait le sentiment que tout allait constaté M. Ilkka Suominen, le leader du Parti conservaleut du pre-micr ministre, M. Harri Holkeri. Pour M. Esko Aho, le jeune leader du Parti du centre (ex-agrarien), agé de 36 ans, et grand vainqueur de ce scruțin, « le gouvernement

Des négociations compliquées

Pout résoudre les problèmes « pas catastrophiques mais préoccu-pants » que rencontre actuellement

Nombre de sièces

1991

6,5 %, crise du logement, chute de des exportations notamment - le centre estime que le prochain gouvernement doit avoir une base « large », c'est-à-dire être composé des trois grands partis ou, sinon, coopérer étroitement evec l'opposition parlementaire, compte tenu de

flation de 6 %, taux de chômage de

l'importance des questions qui se posent : politique européenne. énergie, emploi et redressement général de l'économie. Ce prochain gouvernement, quel

sera-t-il? D'ores et déjà, il apparait que les négociations seront cette fois particulièrement compliquées car, si bizarre que cela puisse paraître, la tradition politique finlendaise n'accorde pas eutomatiquement aux vainqueurs des élections une place eu gouvernement. « Le résultat électoral implique que la coalition ne peut plus continuer à gouverner. C'est le verdict du peuple qui veut un changement ». affirme pourtant M. Aho, qui peut très bien envisager de devenir premier ministre.

M. Pertti Paasio, le chef de file des sociaux-démocrates et ministre des affeires étrangères, n'a pas écarté, pour sa part, la possibilité d'un gouvernement non socialiste,

Mais le parti doit se réunir dans les jours qui viennent pour décider s'il rejoint ou non l'opposition. Tont parti, quel qu'il soit, devra nécessairement trouver an allié, même pour former un gouvernement minoritaire et, à plus forte raison, pour former un gouvernement majoritaire.

Aussi les spéculations ont-elles commencé des l'ennonce des résultets. Mais c'est à la mi-avril, au plus tôt, que l'on saura qui va gouverner la Finlende. De toute manière, la tradition politique dans le pays veut aussi que le dernier mot revienne eu Président de la République M. Mauno Koivisto, qui a quitté Helsinki dimanche soir pour prendre une semaine de vacances de ski.

# l'économie finlandaise - taux d'in-

de le coalition était attendu de même que la poussée du centre, mais les chiffres ont néanmoins surpris. Avec 22.1 % des suffrages

écologistes qui obtiennent dix sièges (six de plus) et des chrétiens-démocrates (buit sièges contre cinq). Cela au détriment de l'Alliance de gauche, formée sur les ruines des Partis communistes, et du Parti rurel (populisto), dont la

Il reste que ce vote est, de l'evis

n'a pas voulu écouter l'opposition et

Les résultats définitifs

| Parti du Centre (ex-agrarien) Parti social-démocrate Parti conservateur Alfiance de gauche Parti libéral suédois Verts Chrétiens-démocrates Perti rural Divers | 22,1 %<br>19.3 % | 55<br>48<br>40<br>19<br>11<br>10<br>8<br>7 | 40<br>56<br>53<br>20<br>12<br>4<br>5<br>9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|

Pays baltes

De l'Estonie, à la Lituanie. le réveil

Dirigé par Yves Plasseraud 240 pages, 95 F. En librairie.

autrement

ESPAGNE : un garde civil tué dans un attentat. - Un garde civil e éié tué et quatre eutres personnes ont été griévement blessées par l'explosion d'une bombe, samedi 16 mars, à Saint-Sébastien au Pays

GRANDE-BRETAGNE : le dalaï-lama à Loudres. - Le dalaïlama est arrivé dimanche 17 mars à Londres pour une visite privée. Le chef spirituel tibétain sera reçu par le président de la Chambre des lords, mais ni per le premier ministre, ni par le Foreign Office. - (AFP, Reuter.)

basque. - (AFP.)

GROENLAND : nonveau premier ministre. - Le Parti Siumnt a désigné, dimanche 17 mars, M. Lars-Emil Johansen comme nouveau premier ministre, en remplacement de M. Jonathan Motzfeldt au pouvoir depuis 1979. Le Siumut, qui a remporté 11 des 27 sièges aux élections législatives du 5 mars, a accepté de constituer un gouvernement de coalition avec le Parti de gauche inuit Ataqatigiit. -

FRANÇOISE NIETO

"57, boulevard Staline" Ils racontent la vie à Tirana, Albanie. Vous connaissez leur livre?\*



36 17 ELECTRE

tous les titres, tous les auteurs. Tous les sujets

Une information immédiate sur tous les livres disponibles en langue française. Plus de 300000 titres. Mise à jour permanente. Un service du Cercle de la Librairie

\*Tapez dans titre : Boulevard Staline

M. Milo les décisions

de notre correspons

samedi après-midi /4 amis : ella Elle est morte depuis vradicalistics la demission de présidence collégale), « le l'angue lane continue à existe solle ses millions de trasquiteurs es de citoyens qui ventent apring

il a curuite accuse les Républi ones yournslaves qui asp transformer it pays en une col deration ou une continu d'Etats souverains de monteur d intégrer la Yougoslavie au moint de la détraire. Solon M. Militaire, cens qui prêment coste suluiso font partie d'a une confesses une terbe » qui vindrait aini divi un peuple surbe réparti deus pi sieurs Républiques yengadanes.

Après le dipari des représentation du Monséndgro, et de le Serbe M. Milosevic juge que la geria dence yougostava est illégrissis « Aucun pairinte un pour passadin comme destine une direction con-lective de l'Esat que agri conser l'au-tivelle du pape » à 4-d configue au annoncent qu'il se complacers goslave comme le prévent la

M. Milosovie a doubt decide que dorenavant, a la Serbia de reconnaturati plus les dervices de Sapandzija, le représentant di Kotovo (province du soid de la San-bie) à la présidence propositese. Est effet, M. Sapundrija. Albanais de soughe, avail Vole Sentre Vatal d'argence et ne comptait pan se retirer. Il risquait donc de despuis Koswo (40 % de la ropatation de cette province) qui desendent un modèle confederal dans lequel le

ROUMANIE : la convention

Victoire de M et de son progra

Le premier minimire remeau M. Petre Roman, a der ein dimanche 17 mars, e fender matte nal » du Front de salut setion (FSN). Au cours de sa première convention nationale, is FSN, as pouvoir depuis la chute de blicolat Ceausescu en décembre 1989, a tenu à se transformer de a mois ment » cn « véritable parti politique », adhérnat « eux principes de la social-démocratic euros

M. Roman a louguette défendu sa politique con et son programme de réform relevant que ce dernier avail organismes internationaux de financement ».

Parmi les détracteurs du pri

Liberation des dermes

nus en Albanie out été fi dimanche 17 mars, centorate à un décret pris par le simules sa albanais, M., Ramiz Alfa. «La detention pour delle d'afte ou d'app. passés, a commenté Radio-Passe oui avait apponcé la navadia. La détention des participants manifestations de levrier es avaient about a Thrana of da plusieurs villes de province au aon

## M. Milosevic ne reconnaît plus les décisions de la présidence collégiale

Si la démission de M. Borisav Jovic de son poste de président de le direction collégiale de Yougoslevie (le Monde daté 17-18 mers) avait inquiété une partie de l'opinion yougoslave, qui n'écartait pas l'éventualité d'une intervention militaire, elle avait eussi suscité de l'espoir dans certains milieux politiques qui estimaient que le départ de l'homme qui prônait l'eutoritarisme pouvait présager l'ouverture du dialogue et, par consé-

rieure. Toutefoie, après la dámission, samedi 16 mars, de deux eutres membres de la présidence, MM. Nenad Bucin, représentant du Monténégro, et Jugoslav Kostic, représentant de la Voivodine, qui, comme M. Jovic, avaient voté pour l'état d'urgence, et après le discours du président de la Serbie, M. Slobodan Milosevic, il semble que la crise politique se soit de nouveau durcie.

quent, une issue démocratique à le crise inté-

BELGRADE

de notre correspondente

« La Yougoshvie est entrée dans la phase finale de son agonie. » C'est ainsi que le président de la Serbie a commencé son discours télévisé, samedi après-midi 16 mars : « La présidence collégiale yougoslave ne fonctionne plus depuis longtemps... Elle est morte depuis vendredi soir » (après la démission de M. Jovic. NDLR). Toutefois, même sans autorité souveraine (la présidence collégiale), « la Yougoshvie continue à exister grâce aux millions de travnifleurs et de citoyens qui veulent sauvegarder leur pays ».

Il a ensuite accusé les Républiques yongoslaves qui aspirent à transformer le pays en une confédération ou une communauté d'Etats souverains de vouloir désintégrer la Yougoslavie au point de la détruire. Selon M. Milosevic, ceux qui prônent cette solution font partie d'a une coalition antiserbe » qui voudrait ainsi diviser un peuple serbe reparti dans plusieurs Républiques yougoslaves.

Après le départ des représentants du Monténégro et de la Serbie, M. Milosevic juse que la présidence yongoslave est illégitime. « Aucun patriote ne peut considérer comme légitime une direction collective de l'Etat qui agit contre l'intégrité du pays » a-t-il expliqué en annonçant on'il ne remplacerait pas M. Jovic à la présidence yougoslave comme le prévoit la Constitution.

Constitution.

M. Milosevic a donc décidé que, dorénavant, « la · Sèrbie ne reconnaîtrait plus les décisions de la présidence » et demandé que le Parlement serbe révoque M. Riza Sapundzija, le représentant du Kosovo (province du sud de la Serbie) à la présidence yougoslave. En effet, M. Sapundzija, Albanais de souebe, avait voté contre l'état d'urgence et ne comptait pas se retirer. Il risquait donc de devenir le porte-parole des Albanais du Kosovo (90 % de la population de cette province) qui défendent nn modèle confédéral dans legnet le

Kosovo jouirait du statut de répu-

Estimant que la situation était tendue et que de nouveaux troubles pouvaient éclater au Kosovo et dans la région de Sandzak (à majorité musulmane), M. Milosevic a ordonné la mobilisation des réservistes de la police de Serbie ainsi que la création de nouvelles formations de forces de l'ordre «afin de protéger les intérêts de la République de Serbie et du peuple serbe». En faisant appel à la fin de son discours an patriotisme des Serbes mais aussi de tous les Yougoslaves, M. Milosevic se pose comme défenseur de la Yougoslavie.

Les déclarations du président de la Serbie ont suscité inquiétude et angoisse. Une semaine plus tôt en effet, samedi 9 mars, la police de M. Milosevic avait brutalement réprimé dans le centre de Belgrade des manifestations pour la liberté des médias et avait finalement demandé l'intervention de l'armée. Depuis ces événements, la politique de M. Milosevic est remise en question. Elle est contestée, non seulement par l'opposition serbe, mais dans des couches de plus en plus larges de la population touchées par la crise économique.

#### Le débat sur l'avenir du pays

La disparition totale de la présidence collégiale yougoslave – bien
que cet organe soit plutôt symbolique – provoquerait une telle crise
institutionnelle que le gouvernement, et le Parlement fédéraux
seraient rapidement discrédités. De
facto, la Yongoslavie, n'existerait
plus, et c'est pour éviter cette
catastrophe que la présidence s'est
réunie d'urgence dimanche matin
17-mars pour prouver qu'elle fonctionnait fonjours. Les représentants serbe et monténégrin n'ont
pas participé à la session et le
ministre de la défense, M. Kadijevic, a refusé d'y venir.

La présidence a jugé nécessaire d'intensifier le dialogue sur l'avenir du pays et a marqué son soutien au « programme minimum » dn gnuvernement fédéral de M. Markovic pour assurer le fonctionnement de la fédération pendant cette phase « transitoire ». La présidence a, de plus, annoncé la reprise des débats sur l'avenir de la Yougoslavie au niveau des présidents des Républiques. Le vice-président de l'Etat, M. Stipe Mesic (Croatie) a remarqué que cette nouvelle crise (refus de la majorité de voter l'état d'urgence et démissions successives an sein de la présidence) était intervenue juste au moment où un accord commencait à se dessiner sur les fonctions communes du fintur Etat « C'est la preuve que certains voulaient interrompre les négociations », a-1-il

Plus tard dans la soirée, le gouvernement fédéral, dirigé par M. Ante Markovic, s'est lui aussi réuni pour rappeler que seule une « issue démocratique » pouvait être envisageable. Selon certaines informations non confirmées, l'état-major des forces armées se serait réuni samedi soir à la demande du ministre fédéral de la défense, ce qui avait créé immédiatement de nouvelles inquiétudes dans l'opinion.

L'autre atout de la stratégie de M. Milosevie pourrait consister à déclencher les conflits interethniques toujours latents. En instau-rant un régime « policier », il provoque, presque antomatiquement, la révolte des Albanais de souche au Kosovo...Mais il semble qu'il veuille anssi attiser les tensions dans les autres Républiques. Samedi, en Croatie, la minorité-serbe a décidé que la province de Krajina, où elle est majoritaire (environ deux cent mille Serbes), se séparait de la Croatie et décla rait être un élément constitutif de la fédération yougoslave. Le prési-dent croate, M. Franjo Tudjman, a déclaré qu'il défendrait « l'intégrité de la Croatie par les armes ». Les autorités de cette République ont donc décidé de renforcer la police en créant des unités de protection civiles non armées. **FLORENCE HARTMANN** 

FLORENCE HARTMANN

#### BULGARIE

#### 50 000 manifestants ont réclamé des élections parlementaires en juin

Quelque cinquante mille personnes on manifesté dimanche 17 mars dans le centre de Sofia pour demander la tenue d'élections parlementaires en juin prochain afin que soit brisée la majorité absolue du Parti socialiste (PSB, ex-communiste) au Parlement.

An cours de cette manifestation, la première tenne conjointement par l'Union des forces démocratiques (UFD) composée de dix-sept partis et monvements, le Parti agrarien et le parti de la minorité turque Mouvement pour les droits et libertés, une résolution a été adoptée exigeant que le rapport des forces au Parlement reflète le rapport des forces dans la société.

Tnus les sondages effectués depuis novembre dernier montrent en effet un nét avantage de l'UFD sur le PSB.

Cette manifestation s'est produite alors que le premier ministre, M. Dimitar Popov, qui n'appartient à aucun parti, a estimé, dans un entretien diffusé dimanche par la radio, que des élections municipales devraient se tenir vers la fin din mois de mai ou au début de juin, alors que les élections parlementaires ne pourraient avoir lieu, pour des raisons techniques, avant l'automne prochain.

Des entretiens entre les groupes parlementaires sur les dates éventuelles des élections ont commencé samedi à la présidence de la République. – (AFP.)

## Jameson Irish Whiskey.



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

## ROUMANIE : la convention du Front de salut national

## Victoire de M. Petre Roman et de son programme économique

Le premier ministre roumain, M. Petre Roman, a été élu, dimanche 17 mnrs, « leader national» du Front de salut national (FSN). Au cours de sa première convention nationale, le FSN, au pouvoir depuis la chute de Nicolae Ceausescu en décembre 1989, a tenu à se transformer de « mouvement » en « véritable parti politique », adhérant « nux principes de la social-démocratie européenne ».

M. Roman a longuement défendu sa politique économique et son programme de réformes, relevant que ce dernier avait acquis une « crédibilité devant les organismes internationaux de financement ».

Parmi les détracteurs dn premier

ministre, les « conservateurs » ont notamment reproché à l'équipe dirigeante de faire de la réforme économique « un but en soi, une technique pour échapper à l'ancien régime », selon l'expression de l'un d'entre eux. M. Petre Roman a fait remarquer que ses adversaires n'avaient présenté ancune alternative à son programme ou à son équipe gouvernementale.

A l'issue du congrès, le premier

A l'issue du congres, le premier ministre a indiqué que son parti avait l'intention de rejoindre l'internationale socialiste. Interrogé sur l'intention manifestée par certains de ses détracteurs de quitter le FSN, Petre Roman a noté que les adversaires de son programme n'avnient rassemblé que 58 vnix sur 1 046 votants. ~ (AFP.)

ALBANIE

## Libération des derniers prisonniers politiques

Les derniers cent soixantequinze prisonniers politiques détenus en Albanie ont été libérés, dimanche 17 mars, conformément à un décret pris par le numéro un albanais. M. Ramiz Alia. «La déclaré que so libération de des déclaré que so libération de du camp de nion appartient désormais au passé ». a commenté Radio-Tirana qui avait annoncé la aouvelle. Les observateurs s'interrogent cependant sur l'éventnel maintien en détention des participants aux manifestations de février qui avaient des participants aux ma

Hoxha, fondateur de l'Albanie socialiste. M. Genc Pollo, porte-parole du Parti démocratique, principale formation d'opposition, a déclaré que son parti demandait la libération de cent vingt antres personnes. Selon lui, vingt-six détenus du camp de Burrel, considérécomme le centre pénitentiaire le plus dur du pays, auraient entamé une grève de la faim et auraient décidé de s'immoler par le feu s'ils n'étaient pas libérés avant mardi. An débnt de l'année, plus de cinq cents prisonniers politiques avaient déjà été libérés. — (AFP, Reuter, AP.)

.

de notre correspondant

La France participe désormais, à sa demande, aux travaux du comilé des plans de défense de l'OTAN qui portent sur l'évalua-tion de la menace à l'est après le démantèlement du pacte de Varsovie (le Mnnde daté 17-18 mars). C'est là une des enceintes de l'nrganisatinn militaire intégrée de l'arganisatinn militaire intégrée de l'alliance dont la France s'est retirée depuis 1966.

Dans les milieux atlantiques, tnut en se félicitant de ce rappro-chement, on en limite la portée en faisant valnir qu'il s'inscrit tout naturellement dans le processus de réflexion engagé après le sommet de l'alliance à Londres en juin 1990. « Personne n'en a déduit que la France rentrait dans la structure na France rentrait dans la structure militaire intégrée. Il est exclu qu'elle change de position dans une aliance qui n'aurait pas elle-même change de forme. Une telle évolution n'est pensable que dons une alliance rénovée», explique un terre force rénovée », explique un force rénovée ». haut functingnaire de l'OTAN.

Cette rénovation est en cours et les Français, sans préjuger leur attitude future, auraient donc trnuvé plua sage, pnur être en mesure le cas échéant de faire valnir leur point de vue, de partici-

per à l'ensemble des travaux qui en traitent. Le conseil atlantique, qui se réunit chaque semaine au niveau des ambassadeurs et où la France siège à part entière, délibère des problèmes les plus politi-ques : l'avenir de l'alliance, la constitutinn en son sein d'un « pilier européen », l'opportunité d'étendre hars d'Europe les zones d'interventinn des troupes alliées,

#### Un subtil distinguo

Le second exercice, celni qui a lien au sein du comité des plans de défense et auquel M. Gabriel Robin, le représentant permanent de la France, a récemment demandé à être associé, est de nature plua militaire. Il s'agit d'évaluer la transformatinn du «risque» – na ne parle plus désor-mais de «menace», par égard sans doute pour M. Mikhail Gorbatchev – depuis la dislocation du pacte de Varsovie, en tenant compte du maintien d'« une armée soviétique encore formidablement puissante ».

Les Français, en faisant connaître leur intention de participer aux débats du comité des plans de défense, auraient introdnit un suhtil distinguo. Soucieux de colla-

**Aux Bermudes** 

#### MM. Bush et Major soulignent la nécessité d'une « OTAN forte » M. Bush a indiqué qu'il avait en

Le président George Bush a recnnnu samedi 16 mars qu'il y avait des « différences » entre les Etats-Unis et certains pays européens sur l'avenir de la défense de l'Europe, mais a affirmé que l'OTAN et la présence américaine sur le continent resteraient néces-

Le premier ministre britannique, M. John Major, qui s'est entretenu avec M. Bush samedi aux Bermudes, notamment de cette questinn, a snuligne quant à lul la nécessité d'une plus grande contri-bution européenne à la défense du Vieux Continent, mais il a affirmé que cela devait se faire dans le cadre de l'OTAN.

des discussions à ce sujet jeudi à la Martinique avec le président français et que des « nuances » séparent certains Européens des Etats-Unis. « Je pense que ce sant des différences qui peuvent être réglées.» « Naus avons blen l'intention d'assurer à l'avenir ce qui est dans l'intérêt de matre sécurité nationale », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d'une « OTAN forte » et de la présence américaine en Europe. L'OTAN a eu un rôle « absolument fondamental (...) Nous ne voulons nbsolument rien volr qui l'offecte-rolt », a renchéri M. Major. -

borer aux travaux concernant l'évaluatinn du risque, ils auraient indiqué ne pas vouloir prendre part à la phase suivante, celle de la mise au point d'une nouvelle stratégie pour répondre à la menace

La phase de transitinn actuelle réclame sans doute de telles acrohaties. Il est dans l'nrdre des choses que la France souhaite influencer, autant qu'elle le peut, le débat entrepris dans plusieurs enceintes sur la mise en place d'une politique enropéenne de défense, sur les rôles respectifs de la communauté européenne, de l'UEO, de l'OTAN. Mais ne serait-ce pas alors un bandicap si elle était absente des discussinns qu'auront, au sein de l'OTAN, les ministres de la défense ainsi que les états-majnrs sur ces divers thèmes ainsi que sur celui, très sensible, concernant l'évalution du commandement militaire intégré?

Est-il indispensable pour des raisnus d'efficacité opérationnelle, comme semblent le croire les Etats-Unis, de conserver un commandement unique et par définition américain? C'est là apparemment, pour les autorités de Washington, le dossier le plus sen-sible, an point d'en faire peut-être dépendre le maintien, en numbre significatif, de leurs troupes en Europe, Ou bien peut-on envisager deux commandements séparés, l'un américain, l'autre européen, chapeautés par une simple structure légère de coordinatinn?

Ce type de réflexinn n'en est qu'à ses débnts mais la pensée française paraît évoluer. A propos de la créatinn éventuelle d'une force d'action rapide (FAR) européenne, un diplnmate parisien expliquait ainsi récemment qu'en dehors de ses interventions outremer, alnrs qu'elle serait done déplnyée en Europe, la France pourrait envisager que ses unités soient, au même titre que celles des pays partenaires de la Communauté, soumises sur le papier an commandement intégré de

PHILIPPE LEMAJTRE

Au premier sommet des îles de l'océan Indien occidental

## M. Rocard souhaite que les pays du Sud ne fassent pas les frais des bouleversements en Europe de l'Est et dans le Golfe

**TANANARIVE** 

de notre envoyé spécial

M. Micbel Rocard, accompagné, nntamment, de MM. Jacques Pelletier, ministre de la coopératinn, et Louis Le Pensec, ministre des DOM-TOM, a participé, samedi 16 mars dans la capitale malgache, à la première conférence au somme des la lette l'accept de la coopération, et l'accept de la coopération, et Louis l'accept de la coopération, et Louis le Pensec, ministre des DOM-TOM, a participé, samedi 16 mars dans la capitale malgache, à la première conférence au somme de la capitale malgache, à la première conférence au somme de la capitale malgache, à la première de la capitale malgache, à la première conférence au somme de la capitale malgache, à la première de la capitale malgache, à la première conférence au somme de la capitale malgache, à la première de la capitale malgache, à la capitale malgache, à la capitale malgache de la capitale malgache de la capitale malgache de la capitale malgache d met des îles de l'océan Indien occi-dental. Il s'agit, en fait, de la première réuninn, au niveau des chefs d'Etat ou de gnuvernement, de la Commission de l'océan Indien (COI), qui se réunit une fnis par an depuis sa créating en 1982.

La France, présente dans la région par l'intermédiaire de l'île de la Réunion, participe depuis 1986 à cette commissinn qui réunit Madagascar, l'île Maurice, les Sey-chelles et les Comnres. Cette com-mission, dant les résultats concrets sont, pour le mnment, plutôt mndestes, dnit pramauvoir et dévelapper la conpétation régionale, en particulier dans le

A travers les interventinns de M. Rocard, à l'nuverture des travaux, puis dans une conférence de presse finale, la France entendait faire passer plusieurs messages à l'intention des pays membres de la

Premier message, qui, en réalité, va bien au-delà des seules îles de l'océan Indien : seinn le premier ministre français, Paris, l'Europe des Douze et l'ensemble des pays développés n'ont pas l'intention de laisser les pays du Suid-Film laisser les pays du Sud faire les frais des hnuleversements de la conjoncture mondiale, en Europe de l'Est comme dans le Gnife. a Dans lous les cas, à ajouté le pre-mier ministre, les pays du Nord devront veiller à fournir oux poys du Sud les muyens leur permettant soit de finoncer de nouvelles octions soit de compensar les postes octions, soit de compenser les pertes entraînées par ces mêmes actions.»

Deuxième message, cornllaire du premier : le développement sup-

pose le réalisme. M. Rocard, qui s'exprimait dans le cadre du somp-tueux palais présidentiel construit un peu à l'écart de la capitale malgache, a appelé les pays de la com-missinn à agir avec rigueur, pour éviter qu'« une trop grande disper-sion des projets ne nuise à leur effi-cacité».

Troisième message : les îles de l'océan Indien ne dnivent pas s'in-quiéter des intentions de la France dans la réginn. Malgré son poids, comparé à celui des îles membres de la COI (la France participe pour 40 % au budget de fonctionnement de la commission), Paris « n n nulle ambition d'exercer un quelconque magistère sur l'organisa-

Si la France veut « être un par-tenaire à part entière » de la COI, c'est « parce que l'île de la Réuninn se veut ancrée dans son environne-ment régionnl ». « La politique étrangère de la France, a insisté M. Rocard, se fait par ailleurs autrement. »

#### Retour en force de l'Afrique du Sud

Néanmnins, les enjeux diplnma-tiques et stratégiques n'étaient pas absents du sommet, qui a paru enregistrer une certaine évolution des pays de la COI. Si le président malgache, M. Didier Ratsiraka, qui présidait aussi la conférence, a rap-pelé à plusieurs reprises le slogan : « Océan Indien, zone de paix » que reprenaient les banderoles dispnsées sur l'itinéraire des convnis officiels entre la capitale el le palais, - les iles de la COI ont pu se mettre d'accord avec la France pour cosigner une résolution finale qui mentionne seulement cette volnnté de paix, sans évoquer le problème sensible des farces militaires occidentales présentes dans

De même, si le premier ministre français n'a pas évoqué la question de l'Afrique du Sud, afin - dit-on

côté français - de ne pas mélanger les problèmes, cette occasinn pour la France d'affirmer sa présence dans la région « tambe bien », reconnaît-on dans la délégatinn an moment nù l'Afrique du Sud y effectue un retour en farce avec la fin progressive de son isolement diplomatique depuis la libératinn de M. Nelson Mandela. Déjà, l'été dernier, Pretoria avait enregistré un grand auccès avec la rapide visite à Madagascar de son président, M. Frederik De Klerk, ainrs que M. Ratsiraka a'était toujnurs mnutré intraitable avec l'Afrique du Sud de l'apartheid (le Mnnde du 16 août 1990).

Si la résolutinn finale mentinnne seulement l'attentinn et le soutien qn'apportent les pays membres de la COI au processus en cours, le président Ratsiraka, interrogé sur l'éventuelle adhésinn, dans le futur, de l'Afrique du Sud à la COl, a indiqué qu'il a n'écarte absolument pas une telle possibilité». Il ne souhaite pas, pourtant, mettre « la charrue avant les baufs». Il faudrait que «l'apartheid soit éradiqué totalement ».

M. Rocard, pour sa part, avait encore un message à délivrer devant le sommet de la COI : « La démocratie, a-t-il dit, peut seule finder un développement durable. » Certes, il s'agit là du message ennstant de la France, mais M. Rocard n'a pas hésité à le rappeler, alnrs qu'il était installé à la même tribune que des dirigeants dont les pays, précisément, ne sont pas tous des démocraties. Interrogé sur l'état de santé de la démocratie parmi ces pays, le premier ministre s'est toutefnis limité à un diagnostic prudent - « de mleux en mieux» – et respectueux, dans son laconisme, du principe de non-in**AFRIQUE** 

## La Conférence de réconciliation nationale s'est ouverte en l'absence du chef de la principale faction armée

La Conférence de réconciliatinn nationale, chargée de mettre fin à quinze mois de guerre civile, s'est ouverte, vendredi 15 mars an soir, à Monrovia, en l'absence du chef de la principale faction armée. M. Charles Taylor, dont les bnmmes «contrôlent» plus des deux tiers du territnire. Celui qui se présente déjà comme le futur président du pays a déclaré qu'il n'assisterait pas aux négociatinns pnur des *eraisons de sécurité* ». Mais ses lieutenants ont fait savoir

TOGO

Deux morts

et de nombreux blessés

lors de manifestations

à Lomé

Les rues de Lomé ont été à nou-veau le théâtre, samedi 16 mars, d'af-frontements violents entre manifes-tants et forces de l'ordre, qui out fait

deux morts : un garçon d'une dizaine

d'années, renversé par un véhicule militaire, et un policier, tué à l'arme

hlanche. De nombreux manifestants

nanche. De nombreux mannestants ont été blessés à coups de matraques par les militaires. Cette vague de contestation, partie du campus universitaire en milieu de semaine dernière, constitue un défi sans précèdent pour le régime du président Eyadéma, au pouvoir depuis 1967 (le Monde du 16 mars).

Les groupes de l'apposition, ras-

semblés au sein du Front des associa-tions pour le renouveau (FAR), ont

appelé, dimanche, à une grève géné-rale de quarante-huit heures, à partir de mercredi. Un embryon de dialogue

pourra-t-il s'engager d'ici là, afin de désamorcer une situation que certains diplomates à Lomé n'hésitent pas à

qualifier d'a explosive »? C'est ce que hissent à penser les déclarations du président du FAR, M° Yawo Agboyibo, qui a indiqué, dimanche soir, qu'une rencontre avec le chef de l'Este test redunte l'était metin. Le

l'Etat était prévue lundi matin. Le FAR à également appelé les étudiants

à suspendre la nouvelle manifestation

qu'ils entendaient organiser ce même

jour. - (AFP, AP, Reuter.)

DISE

E (1) 45 33 13 02

PALMARÈS DU MOCI

SALAIRES JEUNES DIPLOMÉS

Expansion du 17/5/90

ESCE: 143.000 F (Salaire annuel brut médian)

oniteur du Commerce ernational du 12/3/90

qu'il pourrait tout de même quitter sa base de Gharnga et rejoindre la capitale. Sans attendre, le ministre nigérian des affaires étrangères, M. ike Nwachukwu, s'est rendu anprès du chef rebelle, mais rien n'a filtré du contenu de ces entre-

Dans son discours d'ouverture, le ministre gambien des affaires étrangères, M. Omar Sey, a déclaré que l'échec des négociations constituerait un « désastre » pour le Liberia. La Gambie assure la présideace de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) - qui est à l'origine de cette conference et dont les quelque 7 à 10 000 « casques blancs » nut réussi à ramener un semblant d'ordre dans la capitale. Six partis politiques libériens et une dizzine d'associations locales sont aussi représentés à la conférence, censée nommer un gouvernement de transitinn et nrganiser des élections législatives et présidentielle d'ici la fin de l'année. - (AFP, AP, Reuter.)

AFRIQUE DU SUD

## Dix-huit morts dans les ghettos noirs de Johannesburg

entre groupes noirs rivaux ont eu lien, au cnurs de la nuit dn dimanche 17 au lundi 18 mars, dans les ghettos noirs proches de Jnhannesburg, portant à dix-huit morts le hilan des violences depuis dimancha matin, a indiqué la police. Dix personnes ont été tuées dans le seul ghetto d'Alexandra, situé au nord de la ville. Plus de deux cents personnes ont trouvé ia

vier, d'un accord de paix entre le vice-président du Congrès national africain (ANC), M. Nelson Mandela, et le chef zoulou de l'inkatha, M. Mangosuthn Buthelezi. Ce dernier mouvement avait, dimanche. exharté les habitants des cités nnires à mettre leurs armes « au rebut » et à respecter l'accord. -

□ ALGÉRIE : M. Alt-Ahmed ého secrétaire général du Front des forces socialistes (FFS). -M. Hocine All-Ahmed a été élu, samedi 16 mars, secrétaire général dn Front des finces socialistes (FFS) par 2 183 mandats sur 2 286, à l'issue du premier congrès de son mouvement, réuni à Alger. Les congressistes ont approuvé le nnuveau programme formel du parti qui s'articule autour de trois points forts : la démocratie et les droits de l'homme, l'identité tamazight (berbère) et un socialisme « humaniste », refusant le « libéralisme sauvage » et le « socialisme bureaucratique », – (AFP.) -

D BENIN: M. Sogle a obtent 36 % des voix au premier tour de

Stages linguistiques en Angleterre et

Un enseignement dans nos propres écoles

■ Des stages à toute époque de l'année et

Hébergement en familles sélectionnées

Allemagne pour adultes lycéens - collégiens - enfants

Voyages accompagnés

**OXFORD INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH** 

Reinienez senx

anticentaries of the form

dans ledyonde

Niveau II

63, rue Ampère 75017 Paris - Tel. : (1) 47 63 36 55 - 42 27 99 37

· École Supérieure du

Commerce Extérieur

• Enseignement supérieur privé

4 années d'études dont 12

mois de stage en France et

à l'étranger (USA et CEE)

Diplôme Homologué au

(Cadres, Cadres Supérieurs)

par Arrêté Ministériel

■ Une pédagogie adaptée à chacun ■ Des professeurs britanniques

l'élection présidentielle. - Seion les résultats officiels définitifs, publiés samedi 16 mars à Cotonou, le pre-mier ministre, M. Nicéphore Soglo, est arrivé largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle du dimanche 10 mars, avec 36,16 % des suffrages. Il devance nettement le président Kérékon (27,33 %) et laisse loin derrière les représentants de l'oppositinn, notamment MM. Tévoédjeé (14,24 %), Amous-son (5,69 %), Houngbédii (4,58 %) et Mensah (3,44 %). Le second tour est prévu dimanche 24 mars.

D BOLIVIE : sue vingtaine de mineurs tués par un éboulement. -Une vingtaine de mineurs qui travaillaient dans one mine d'or à Tipuani, à 270 km au nord-est de La Paz, ont péri ensevelis sous des milliers de tonnes d'éboulis, ont annoncé dimanche 17 mars des responsables de la coopérative qui exploite la mine. - (AFP.)

BEL SALVADOR ; quarante et un morts dans des combats avec la guérilla. - De violents combats ont opposé ces derniers jours des unités régulières de l'armée aux guérilleros du Front Farabundo-Marti de libération nationale, dans la région de San-Agustin, dans l'est du pays. L'armée a anunné samedi 16 mars que trente-trois rebelles et huit sol-dats avaient été tués. - (AP, UPI.)

O INDE ; dix-sept marts et un millier d'arrestations an Cachemire.

Des affrontements armés entre forces de sécurité indiennes et séparatistes musulmans out fait dix-sept morts, samedi 16 et dimanche 17 mars, dans la vallée du Cachemire. Un millier de per-sonnes nnt été arrêtées, selon les aulorités locales, au cours d'une opération de ratissage destinée à porter un coup aux militants sépa-

# De nnuveaux affrontementa mort depuis la signature, sim jan-

**EN BREF** 

L'ANGLAIS A OXFORD

Communet dans le calme, proventique avait 414 organist provintes de l'adropare de Offi

AFGHANISTAN : nffensive de la résistance contre la ville de Khost. - La guérilla islamique afghane a affirmé, dimanche 17 mars, avoir infligé des « pertes sévères » aux forces gouvernementales relranchées dans la ville de Khost, près de la frontière pakistanaise. Le déclenchement de l'attaque a eu lieu vendredi, quelques heures avant l'annonee, par le ministre de la défense afghan, le général Mohammad Aslam Watanzar, d'un cessez-le-feu d'un mois à l'occasion de Ramadan. - (AFP.)

CORÉE DU SUD : violentes manifestations antigouvernementales à Séoul. – De violents affrontements ont eu lieu samedi 16 mars au centre de Séoul entre une dizaine de milliers d'étudiants et les forces de l'ardre. Les manifestants protestaient contre la « corruption» du gonvernement et réclamaient la démission du prési-dent Rob Tae-woo. – (AFP, Reuter,

ratistes, dont les attaques se sont multipliées avant le ramadan. — (AFP.)

Rocard soulign

SAINT-DENIS-DE-LA-RECOMME

de natre amoyé apiale

e le n'ai pas de rapport, pas de fine de cousinage ni de fien de paramit avec le Père Hall le Catio fois, il l'a

dit. A chacun de ten voyages dan les DOM-TOM, M. Michael Rootes

ies DOM-TOM, M. Michael Reiental developpe in métrie argumentation. La cunchusion, d'inhittale, est reuglis-cie. Dimanche IV mire, è la multi-de Saint-Denis, lors d'une resolupre avec des jounnes et des republications des comités de quartier, it est allé su-cout de sa jounnes, Prod-dire à comme du contexte demandique. Para-dire parce que le lientie des planes et des

Trois sessinos apris les despectiques émantes que sessione entrainé la morte d'un minima dispersonnée. le chief lieu de File de la Réunion Salas-Danie, à minima une nouvelle soirés de vintente, demanche 17 mars, abore que le premier ministre, al. plateire Rocard, vannée de quittes Plateire Rocard, vannée de quittes Plateire les les premiers insignates residente de la file de la partiere de la télévision locale. Télé-Pondo DOM, La antièle de martielle d'emantes de aute télévision, que constait illégalement deput de propier de constait illégalement de partie de la file de la constait de la constait de la la constait de la constait de

Nouvelle nuit

vers

de ch

drag

## **POLITIQUE**

#### A la Réunion

## Rocard souligne l'insuffisance de ses moyens budgétaires

M. Michel Rocard a passé quelques raison de la faiblesse de ses moyens budgé-heures, dimanche 17 mars, à Saint-Denis-de-la Réunion où de la faiblesse de ses moyens budgé-taires il ne peut répondre aussi vite qu'il le tre a précisé qu'il ne croyait pas à la thèse de-la Réunion, où des émeutes avalent taires il ne peut repondre aussi vite qu'il le de precise qu'il n'entendait pas éclaté, il y a trois semaines, à la suite de la la rencontré d'autre part M. Paul Vergès, prendre una position fondée sur des

saisie du matériel d'émission de Télé-Free-DOM. Le premier ministre a expliqué qu'an avait été accusé d'être le chaf d'orchestre

« rumeurs » alors qu'il y a « plutôt des preuves contraires ».

désordre économique mondial. quoi il avait paru irrité par l'immen-M. Rocard a expliqué qu'il ne trouve « pas justes » les règles qui fixent entre elles les valeurs des

sité des demandes qui lui étaient adressées : «Je ressens, a-t-il dit, une absolue, permanente irritation contre la faiblesse de mes moyens budgétaires » Une fois ces choses-là mises an point, le premier ministre n'entendait pas laisser dire, on croire, que son gouvernement avait eu besoin des émeutes pour découvrir l'urgence des problèmes. Il a dressé un catalogue détaillé des actions déjà entreprises, avant de rappeler que Saint-Denis n'est, en fait, pas phis mal lotie que bien des agglo rations de métropole confrontées

aux mêmes types de problèmes. Le premier ministre a encore fait une confidence plus personnelle : «Je sais, maintenant, qu'une grande politique sociale ne peut pas se limiter à une distribution d'argent, (...) mais se reconnaît au fait que (...) toute souffrance doit trouver un accompagnateur. » Puis il est allé sur le terrain voir comment son admi-

Par une volonté à moitié reconnue d'éviter une visite, certes spectaculaire, mais, aussi, potentielle-ment provocatrice, M. Rocard ne s'est pas rendu an Chaudron, que son cortège a seulement traversé en voiture. Il a, à la place, visité les logements sociaux fraîchement rénovés de la «Petite-Ile». De l'antre côté de la rue, il y avait des logements moins présentables, pour des Réunionnais encore plus démunis. Une petite vieille aurait bien voulu que le premier ministre vint voir son taudis, pour se rendre compte. M. Rocard n'avait pas le temps.

térêt. L'un des Réunionnais présents avait soulevé un problème d'adduction et d'assainissement de l'eau. M. Rocard n'a pas hésité à lui répondre : «Si [les taux d'intérêt] baissaient de moitié, vous pourriez avoir l'eau dans un an ou deux. Au niveau actuel, je ne sais pas, mais ça se passe entre Tokyo, New York...»

nistration traite l'une de ces «souf-

frances », celle du logement dégradé. 13 213. Liste UDF, nationaliste et Verts, conduite par M. Didier Borotra, UDF-CDS, adj. au m. s., 7 406 voix (56,05 %), 28 sièges (3 nat., 2 rég., 4 ex-PS, 1 MRG, 2 div., g., 1 Verts, 1 UDF-rad., 7 UDF-CDS, 3 UDF-PR, 1 RPR et 3 div.); liste RPR et div. d., conduite par M, Bernard Marie, RPR, m. s., 5 807 (43,94 %), 7 sièges (6 RPR et app. et 1 div. d.).

conduite par M. Jacques Abeberry, nat., cons. mus. s., 1 800 (14,28 %); liste div. d. conduite par M. Guy Cadillon, div. d., cons. mun. s., 1 059 (8,40 %); Ilste écol. conduite par M. François Charret, 591 (4,48 %); liste du PC conduite par M. Yvette Gourdin, PC, 547 (4,33 %); liste du Front national, conduite par M. Gabriel Blanchi, 417 (3,30 %).

M. Gabriel Bianchi, 417 (3,30 %).

An second tour de mars 1989, les résultats avaient été les suivants ; inscr., 21 205; vot., 13 778; abst., 35,02 %; suffir. expr., 13 468; liste de M. Marie, 6 210 voix (46,10 %), 26 sièges (10 UDF, 8 RPR et 8 div. d.); liste de M. Gimon, 3 389 (25,16 %), 4 sièges (3 PS et 1 div. g.); liste de M. Cadillon, 2 210 (16,40 %), 3 sièges (3 div. d.); liste de M. Abeberry, 1 659 (12,31 %), 2 sièges (2 rég.).]

SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

de notre envoyé spécial « Je n'ai pas de rapport, pas de lien de cousinage ni de lien de parenté avec le Père Noël!» Cette fois, il l'a dit. A chacun de ses voyages dans les DOM-TOM, M. Michel Rocard développe la même argumentation. La conclusion, d'habitude, est implicite. Dimanche 17 mars, à la maire de Saint-Denie lors d'une rescontre

de Saint-Denis, lors d'une rencontre avec des jeunes et des représentants des comités de quartier, il est allé au

bout de sa pensée. Peut-être à cause

du contexte dramatique. Peut-être

parce que la litanie des pleurs et des

SAINT-DENIS-DE-LA RÉUNION

de notre correspondant

tiques émeutes qui avaient entraîné la mort d'au moins dix personnes, le chef-lien de l'île de la Réunion, Saint-Denis, a comm

une nouvelle soirée de violence,

dimanehe 17 mars, alors que le premier ministre, M. Michel Rocard, venait de quitter l'île.

Les premiers incidents avaient

éciate à l'occasion d'un «pique-ni-

que» organisé par les partisans de la télévision locale Télé-Free-DOM. La saisie du matériel

d'émission de cette télévision, qui émettait illégalement depuis 1986,

avalt été à l'origine des graves troubles de la fin du mois de

Trois semaines après les drama-

malheurs de la France d'outre-mer finissait par être trop accablante, ou trop désespérante.

Quand le jeune Jean-Jo, sorte de porte-parole officieux des jeunes en révolte, a reproché à M. Rocard, comme aux autres hommes politi-ques, de faire passer les Réunionnais pour « des cons », juste capables de voter et de mourir à la guerre, le premier ministre l'a pris très mal. Il n semblé respirer un bon coup et il s'est mis à expliquer sux Réunionnais pourquoi il s'est fait le croisé d'une « bataille pour l'organisation de la planète» et comment ils sont, eux, précisément, broyés par le

le long de la route que le premier ministre devait emprunter pour rejoindre la préfecture de Saint-Denis. Finalement, M. Rocard et les officiels ont fait ce déplacement en hélicoptère. Quelques centaines de personnes avaient répondu à l'invitation du président de Télé-Free-DOM, M. Camille Sudre, qui,

Nouvelle nuit de violence à Saint-Denis

tout an long de la journée, avait multiplié les appels an calme sur les ondes de sa radio. C'est en fin d'après-midi que les premiers incidents ont éclaté, alors que les manifestants avaient quitté le lien du pique-nique pour s'installer sur l'esplanade du Barachois, en face de la préfecture. A quelques centaines de mètres de là, and de la caracteriste. près de la gare routière, des jeunes casseurs ont attaqué et pillé une agence de voyages Nouvelles Fron-tières, ainsi qu'un commerce de

d'automobiles. Les CRS les ont

d'armes blanches, les manifestants de nombreux jeunes, parfois encagoulés – ont tenn tête pendant plusieurs heures aux forces de l'ordre, sous les yeux d'un publie massé au bord des rues et aux fenêtres des immenbles, goûtant le spectacle et conseillant, à l'occasion, les jeunes,

monnaies, qu'il tronve « terrifiant, suicidaire », le niveau des taux d'in-

Plus tard, lors de sa conférence de

presse. M. Rocard a expliqué pour-

An début de la soirée, les mani-

festants se sont regronpés sur la place du marché du Chaudron,

dans le quartier populaire de l'île, à quelques dizames de mètres de la gendarmerie, protégée par des déploiements de CRS. Armés de

galets, de barres de fer et même

An cours de ces bagarres, une quarantaine de personnes ont été interpellées, certaines par des équipes municipales accompagnées d'élus. Ces derniers ont organisé de véritables battues dans la bantieue est de Saint-Denis pour prévenir les risques de pillage et d'incendie.

**AUX DIJOUX** 

rapidement dispersés.

Commencé dans le calme, ce pique-nique avait été organisé à proximité de l'aéroport de Gillot,

L'EMPITE, Nous sommes en marche vers une folie de destruction du monde et de son

organisation. Sa destruction commence par celle

de chaque être humain. Gainsbourg le dragon La légende enseigne que le

dragon meurt sans cesse et renaît perpétuellement. Il se consume et il se recompose.

L'Autre Journal. Autre chose à dire.

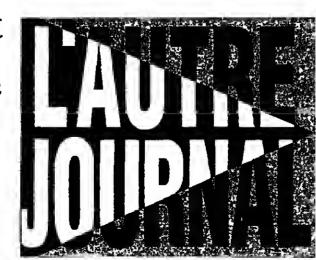

L'élection municipale de Biarritz

M. Borotra (UDF-CDS)

l'emporte largement sur M. Marie (RPR)

Dimanche noir pour la famille Marie à Biarritz! M. Bernard Marie (RPR), maire sortant, a été nettement battu par son premier adjoint, M. Didier Borotra (UDF-CDS), au second tour de l'élection municipale partielle que ce dernier l'avait contraint à organiser, et M= Michèle Alliot-Marie, sa fille, a été écartée de l'assemblée locale. M. Marie a été victime de l'usure da pouvoir après quatorze ans de mandat, du rejet de ses projets immobiliers et d'erreurs politiques entre les deux tours du scrutin.

avoir reproché son alliance avec M. Guy Cadillon (divers droite), la venue de dirigeants nationaux à Biarritz pour régler une affaire locale (le Monde du 16 mars) et la campagne d'inquiétude organisée sur la violence dont nurait été « l'otage » M. Borotra, du fait de son alliance avec des nationalistes basques. A contrario, celui-ci a pré-senté l'image du renouveau, de la maîtrise du béton et du rassemblement local, fût-il quelque peu hété-

LE PLUS DIFFICILE, C'EST DE RESTER

Inser., 21 309; vot., 13 833; abst., 35,08 %; suffr. expr.,

inais encore plus démunis.

[Au premier tour, les résultats trite vieille aurait bien voului premier ministre vint voir dis, pour se rendre compte. ard n'avait pas le temps.

JEAN-LOUIS ANDRÉAMI

[Au premier tour, les résultats traient les suivauts : lnser., 21 309; vot., 13 170; abst., 38,19 %; suffr. expr., 12 605. Liste RPR conduite par M. Marie, 4 380 voix (34,74 %); liste UDF conduite par M. Borotra, 3 811 (30,23 %); liste pationaliste et Verts

Inser., 6 867; vot., 4 444; abst., 35,28 %; suffr. expr.,4 322. MM. Jean-Paul Legendre, UDF, 1 317 voix (30,47 %); Roger Bart 317 voix (30,47 %); Roger Barbat, RPR, m. du Neubourg, 1 078 (24,94 %); François Bidault, PC, 929 (21,49 %); Georges Lemaître, div. g., 398 (9,20 %); Max Flanquart, div. d., 308 (7,12 %); Joël Leost, 163 (3,77 %); Gérard Delagrace. ernse, Front national, 129 (2,98 %). Il y n ballottage.

deroier. Avec trois caodidats, MM Legeodre, Barbat et Flanquart, la droite totalise 62,54 % alors que son la droite totalise 62,54 % alors que son unique représentant en avait recueilli 45,41 % en 1983. Cette progression se fait aux dépende tant du PC, qui régresse de 8,01 points, que de la majorité présidentielle (moine 9,73 points) et du Froot ontional (moins 3,17 points). Outre la progression de la droite, la présence d'un candidat des Verts, qui obtient 3,77 % des voix, explique aussi cee différents reculs.

recais.

Christian Meooier (UDF) avalt été réélo en octobre 1988, an second tour, avec 2 007 voix (55,45 %) contre 1 612 (44,54 %) à M. François Bidanli, PC, sur 3 619 suffrages exprimés, 3 742 votants (45,37 % d'abstectico) et 6 850 inscrits. Les résultats da premier tour avaient été les soivants : inscr., 6 851; vot., 3 422; abst., 50,05 %; suffr. expr., 3 349; MM. Meunler, 1 521 voix (45,41 %); Bidsolt, 988 (29,50 %); Daoiel Boomel, MRG, 634 (18,93 %); Gérard Delacrose, Front outlooal, 206 (6,15 %).]

HÉRAULT : cantoo de Mangain

abst., 54,59 %; suffr. expr., 7 139. MM. Miehel Bacala, PS, m. de Mauguio, 2 458 voix (34,43 %); Pierre Micbelet, RPR, 1 505 (21,08 %); Jean-Claude Martinez, (21,08 %); Jean-Claude Martinez, parlementaire européen, cons. mun. de Montpellier, Front national, 1 310 (18,34 %); Marcel Masia, act. loc., 750 (10,50 %); Jean-Louis Garcia, Verts, 461 (6,45 %); Claude Calbet, PC, 374 (5,23 %); Yves Perdriel, MRG, 281 (3,93 %), Il y o ballottage. [Sien qu'il o'ait pas obtem un nom-bre de suffrages au meins égal à 10 % des inscrits, M. Michelet, RPR et sonteon par l'UDF, arrivé en denxième position, participera au second tour de cette partielle rendue nécessaire par la démission de M. Claude Costes, div. d. Il earegistre on recul de près de polots par rapport au score réalisé eo premier tour de 1985 par M. Costes. Si le PC pero 3,52 points par rapport so précédent scratia, le PS en gagne 9,59, le Front national, 2,5, et le MRG, 0,65. Le PS est toutefois le

eul e gagner des roix. Succedant à M. Lucé (PS) qui ne se Succidant à M. Lucé (PS) qui ne se représentait pas, M. Costes avait été fin an second tour des élections de mars 1985 avec 5 755 voix (58,33 %) contre 4 111 (41,66 %) sur 13 936 inserits, 10 284 votants (26,20 % d'abstention) et 9 866 suffrages exprimés. Les résultats du premier tour avaient été les enivants : inser., 13 997, vot., 9 995; abst., 28,59 %; soffir. expr., 9 742; MM. Costes, div. d., 3 699 (37,96 %); Læzeges, PS, 2 420 (24,84 %); Torro, Front nationai, 1 544 (15,84 %); Cotton, PC, 853 (8,75 %); Durand, div. d. ton, PC, 883 (8,75 %); Derand, div. d., 735 (7,54 %); Perdriel, MRG, 320 (3,28 %); Visseq, PCI, 171 (1,75 %).]

VIENNE : cantoo de Vooneuilsur-Vienne (1" tour). Inscr., 6 950; vot., 4 091; abst., 41,13 %; suffr. expr., 3 902. MM. Jacques Lonbienne, UDF-

CDS, 1 453 voix (37,23 %); Gérard Barc, PS, 1 429 (36,62 %); Jean-Morie Barraud-Dueheron. div., 318 (8,14 %); Camille Roy, PC, 303 (7,76 %); Deniel Lhomond, Veris, 251 (6,43 %); Georges La Planeta, Front national, 148 (3,79 %). Il y a ballottage.

Démissionoaire pour raison de santé, M. Goy Robi, PS, evait été rééiu au premier tour des cautonales de ceptembre 1988, avec 2 743 volx (72,27 %) contre 638 (16,81 %) à M. Jean Brannens, RPR, 280 (7,37 %) à M. Roy, PC, et 134 (3,53 %) à Abel Heool Houss, Proot osticoel. Il y avalt en 3 795 suffrages exprimés et 3 868 votants (soit 43,75 % d'ehstentioo) sur 6 877 inscrits.

Le candidat socialiste est loia d'attelodre le score de ML Robl. Il est même devaocé par le représentant de l'apposition. De leur côté, le PC et le Front nacional progressent tant en volx qu'en pourcentage, tandis que, présent pour la première fois, le caodidat des Verts dépasse la barre des 6 %.]

A Mayotte

## Le MPM garde la majorité de l'Assemblée départementale

La collectivité territoriale de deux sièges de Bandraboua, où son avonte n'étail pas concernée par un le report d'un an des élections cantonales proposé par le gouvernement el approuvé par le Parlement, lors de la dernière session d'automne, pour faire coîncider ce scrutin avec les régionales en mars

Quatre des neuf sièges qui étaient soumis à renouvellement avaient été pourvus dès le premier tour, dimanebe 10 mars. Deux eonseillers généraux sortents du MPM (Mouvement populaire mahorais) et un RPR aveient retrouvé leur siège, tandis que le président sortant de l'assemblée départementale, M. Youmoussa Bamana, l'un des chefs historiques du MPM, aveit du s'ineliner evant un candidat soutenu par le RPR. Le second tour e permis à la formetion mejoritaire de l'archipel de conforter son influence : le MPM non seulement conserve ses conforter son influence : le

divers gauche au premier lour, el de Mtsangamouji, où son sortanl était devancé par le candidat RPR, mais encore gagne deux sièges dont les conseillers sortants RPR à Chirongui et divers droite à Pamandzi ne sollicitaient pas le renouvellement de leur mandel.

Le MPM compte, désormais, douze élus dans l'assemblée dépar-tementale contre 4 an RPR et 1

Pour la succession à la prési-dence de l'assemblée départementale qui doit intervenir cette semaine, le MPM va devoir choisir son candidet. Deux conseillers générsux semblent bien placés: M. Martial Henry, élu du canton de Dzaoudzi-l'Abettoir, et de Dzaoudzi-l'Apetton, M. Ahmed Rama, élu du canton de Tzingony, respectivement premier et deuxième vice-présidents du

BANDRABOUA Inscr., 1 462; vot., 1 185; ebst., 18,94 %; suffr. expr., 1 176. Issoufi Brabime, MPM, 593 (50,42 %), ELU; Mouridi Abamada, div. g., 474 (40,30 %); Moussa Soulaimane, RPR, 109 (9.26 %)

Premier tnur. - I., 1 447; V., 997; A., 31,09 %; E., 993. Mouridi Ahemado, div. 8., 342 (34,44 %); Issouli Brahime, MPM, 293 (29,50); Moussa Soulaimana, RPR, 249 (25,07 %); Attoumani Abdou, PS, 109 (10,97 %).

Hariti Brahim, MPM, e. s., ne se représentuit pas. représentait pas.

CHIRONGUI

Inscr., 1. 627; vot., 1 399; abst., 14,01 %; suffr. expr., 1 389. Faharidine Cheick Ahmed, MPM, 701 (50,46 %), ELU; Yahaya Dahalani,

(30,46 %), ELU; Yahaya Dahalani, RPR, 688 (49,53 %).
Premier tnur. — I., 1 627; V., 1 314; A., 19,23 %; E., 1 300.
Yabeya Dabaleni, RPR, 567 (43,61 %); Febaridine Cheick Ahmed, MPM, 440 (33,84 %); Camar Eddine Salime, MPM, 270 (20,76 %); Alorgo André Musical Canara Eddine Salime, MPM, 270 (20,76 %); Alorgo André Musical Canara Eddine Salime, MPM, 270 (20,76 %); Alorgo André Musical Canara Eddine Salime, MPM, 270 (20,76 %); Alonzo André Maurice, div., 23 (1,76 %). Touffo Issa, RPR. c. s.. ne se

représentait pas. MTSANGAMOUJI Inscr., 1 704; vot., 1 512; abst., 11,26 %; suffr. expr., 1 501. Siadi conseil général.

Vite, MPM, c. s., 792 (52,76 %), REELU; Saïd Bacar, RPR, 709

(47,23 %).

Premier tour. – I., 1 704; V., 1
448; A., 15,02 %; E., 1 440, Saïd
Bacar, RPR, 697 (48,40 %); Siadi
Vita, MPM, c. s., 688 (47,77 %);
Selemani Attoumani, Front démocratique, 55 (3,81 %).

DUNGANI Insc., 1 094; vot., 996; sbst., 8,95 %; suffr. expr., 990 . Ahamada Ali Bacar, RPR, c. s., 532 (53,73 %), REELU; Youssouf Ahamada, MPM, 458 (46,26 %) .

Premier tour. - 1., 1 094; V., 948; A., 13,34 %; E., 933. Ahamada Ali Bacar, RPR, e. s., 440 (47,15 %); lonssouf Abamada, MPM, 407 (43,62 %); Nissa Boura, div. g., 86 (9,21 %).

Boura, div. g., 86 (9,21 %).

PAMANDZI
Inscr., 1 480; vot., 997; abst.,
32,63 %; suffr. expr., 986.
Kazonine Ali, MPM, 517
(52,43 %) ELU; Abdou Salam
Ahmed Ali, div. d., 469 (47,56 %).
Premier tour. – I., 1478; V.,
997; A., 32,54 %; E., 995. Abdou
Salem Ahmed Ali, div., 350
(35,17 %); Kazouine Ali, MPM,
347 (34,87 %); Souf Madi, div.,
254 (25,52 %); Abdallah Antoy,
RPR, 24 (2,41 %); Saïd Halifa,
div., 20 (2,01 %).

Hamidou Ali, div. d., c. s., ne se
représentait pas.

représentait pas.

Devant les militants de son courant

## M. Fabius appelle les socialistes à «tirer les leçons idéologiques» de la guerre du Golfe

rant Egalité, que dirige M. Laurent Fabius, se sont retrouvés du vendredi 15 au dimanche 17 mars au Grand-Quevilly (Seine-Maritime) pour une cuniversité de printemps » consecrée au nouvei ordre mondial et aux conséquences de la guerre du Golfe. Dans son discours de conclusion, M. Fabius a appelé le PS à « tirer les leçons idéologiques » du conflit et s'est prononcé en faveur d'un contrôle renforcé des ventes d'armes, sous l'égide de l'ONU.

LE GRAND-QUEVILLY (Seine-Maritime) de notre envoyée spéciale

Ils travaillent, ils réfléchissent, ils sont heureux ensemble et regardent leur avenir avec confiance : les militants febiusiens sont bien dans leur peau. « On pourrait appeler cela la force tranquille... », observait, dans un sourire, M. Andre Billardon, député de la Saône-et-Loire. Alors. comme les gens riches se permettent de dédaigner l'argent, ils affirment, eux, se désintéresser des petites querelles « politiciennes».

Plus profondément, les partisans de M. Fabius partageaient la conviction que la guerre du Golfe avait rébabilité la politique et ses acteurs auprès de l'opinion publique et ses acceurs auprès de l'opinion publique et que cette opportunité-là ne devait surtout pas être gâchée. « Nous devons pren-dre garde à ne pas retomber dans les querelles subalternes car, sinon, lo chute sera encore plus grande et, cette inis nous risquons de ne nas nous en fois, nous risquons de ne pas nous en remettre », observait, dimanche, l'un

> « Un certain anti-américanisme»

M. Jean-Pierre Chevènement, on n'a donc pas parlé, ou très peu, dans les travées du théâtre Charles-Dullin du Grand-Quevilly, qui occueillait les militants. La seule confidence arrachée à leur chef de file s'est résumée à un lapidaire : «On regarde, mais on n'n pas ce type de problèmes exis-tentiels.» M. Marcel Debasge, numéro deux du PS, faisait preuve de la même discrétion attentiste. Il n'est pas question de «faire de la retape» auprès des députés ou des militants de Socialisme et Républitant : " Nous avons un numero vert, s'ils veulent nous appeler...»

En fait, le courant fablusien espère bien séduire une grande partie des décus de Socialisme et République. A entendre certains de ses responsables, le « numéro vert » n déjà recu. d'ailleurs, plusieurs appels. La stratégie de conquête est claire : pas de débauchage individuel, mais un rapprochement qui pourrait prendre, dans un premier temps, la forme d'un club de réflexion commun, chargé d'élaborer, ensuite, un «contrat politique» entre les deux courants. Cependant, cette conséquence inattendue de la guerre du Golfe ne figurait pas à l'ordre du jour de le réunion du Grand-Que-

Les studieux militants fabiusiens avaient d'autres préoccupations. Le soutien apporté au président de la République pendant toute la durée de la guerre du Golfe et jusqu'à l'issue du conflit o fait epparaître, aux yeux de nombreux militants, lo nécessité de procéder à un aggiornamento du breviaire des valeurs socia-

Ce besoin s'est fait sentir, surtout, en matière de politique étrangère. Premier à ouvrir le feu sur ce thème, M, Henri Weber, universitaire, membre du cabinet de M. Fabius à la présidence de l'Assemblée nationale, a suscité quelques remous dans le iblic, en appelant le PS à rompre, à la fois avec «un certain tiers-mondisme o ct avec « un certain anti-américanisme ». Selon M. Weber, la guerre du Golfe a ravivé, parmi les guerre du conte à ravve, patin les socialistes, le schéma « des pays riches assurant leur croitsance en pi-lant les pays pauvres ». « Le travail de rénovotion idéologique n'a pas été essectué dans ce domnine, 2-t-il affirmé. Après l'économie, oprès lo politique, nous avons une troisième mise à jour à faire, sur la politique

Des propos qu'a repris M. Fabius dans son discours de clôture. « Trop longtemps, nous avons été des inter-nationalistes un peu abstraits, a-t-il observé, raisonnant en catégories trop simples pour être totalement exactes : impérialismes d'un côté, nations prolètoires de l'autre. Manichéisme Etois-Unis tiers-monde. (...) Nous devons opter pour un internationalisme consèquent et concret, appuyé sur deux lignes de force : l'aide aux poys les plus faibles, le soutien à la democratie et au droit »

Pour M. Fabius, cet oggiorna-

qui, a-t-il observé, « ne pourra pas, èternellement, faire porter la respon-sabilité de ses difficultés au néocolonialisme, à l'impérialisme et au prétendu complet sioniste». La France doit parier, désormais, nvec ses interlocuteurs du monde arabe « sans fare et sans mauvaise conscience », estime M. Fabius, et si l'intensification de raide des pays riches est «indispensable», faire dépendre l'aide des «progrès de la démocratie et [du] respect des droits de l'homme l'est tout

Autre sujet sensible pour les consciences socialistes, celm de la politique de défense et des ventes d'armes. Si les militants et les élus fabiusiens semblent s'accorder sur le statu quo pour ce qui est des crédits militaires - pas d'augmentation, pas de réduction - et du service national le maintien de la conscription, mais un développement du «service civil» -, il n'en est pas tout à fait de même en matière de vente d'armes.

Ventes d'armes : décourager les « dealers »

Des divergences sont apparues, au cours de ces journées, entre M. Hubert Védrine, porte-parole de la présidence de la République, et M. Paul Quilès, ministre des por des lélécommunications et de l'espace, qui avait succédé à Charles Herun an portefeuille de la défense en 1985. Alors que M. Quilès prône la création d'un « cornilé des exporateurs d'armes », issu du Conseil de sécurité de l'DNU et dont l'action serait encadrée par des traités inter-nationaux, M. Védrine réfine l'idée de cette «Sainte-Alliance des pays développés», qui s'arrogrant le droit de décider, on non, de vendre des armes à tel ou tel pays et, donc, celui « d'interdire à un pays de se doter d'équipements modernes ».

C'est une position médiane qu'e défendue M. Fabius, en proposant un plan en quatre points pour mieux contrôler la fabrication et le commerce des armes : faire baisser la demande en instituant des conférences de sécurité et de coopération régionales, dans les zones de tension pour réduire l'instabilité; diminuer l'offre par des accords d'autolimitation, dans des utours de table » réunissant vendeurs et acheteurs sur le modèle de ce qui existe pour l'armopermanente de coordination des exportateurs, par exemple auprès de l'ONU, qui serait chargée de définir l'ancien ministre de la défense, affir- remettre en cause l'attitude de la un sevil « d'eutoprotection » pour très fiable », a-t-il précisé.

d'armes serait interdite; enfin, restructurer le secteur de l'armement au niveau europeen pour développer une industrie communautaire. Le commerce des armes, a observé M. Fsbius, et est un peu comme la drogue : il faut aider les acheteurs à se désintoxiquer, mais il faut, aussi, décourager les «dealers». Or les dealers, c'est nous, plus quelques autres». Ces considérations plenétaires

n'ont pas détourné les fabiusiens de toutes leurs préoccupations domestiques. Si la guerre du Golfe o fait taire momentanément les revendica-tions, les amis de M. Fabius estiment que le gouvernement doit reprendre l'initiative pour combler un « déficit socials qui reste bien réel à leurs yeur «Le nouvel ordre mondial commence par un nouvel ordre chez nous. C'est sur cela aussi et, peut-être, d'abord, que nous serons tous jugés », s lancé M. Fabius en forme d'avertissement eu gouvernement de M. Michel Rocard.

"Nous montrons, chaque jour, qui nous savons être le parti de la gestion, e'est bien. Nous devons montrer. aussi, que nous savons faire claquer le drapeau de l'espérance», a conclu le président de l'Assemblée nationale. Les militants fabiusiens onl beau refuser les «petites querelles» de courant, ces derniers mots de leur chef de file les out quand même fait, tous, fristonner d'aise.

PASCALE ROBERT-DIARD

D M. Strauss-Kahn tenjours favorable à un « impôt Golfe ». -M. Dominique Strauss-Kahn, president (PS) de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a relance, dimanche 17 mars, sur Radio J, son idée d'instituer un « impôt Golfe ». « Si la situation continuait d'être moins bonne que prévu, on ne pourrait pas continuer en faisant des économies, ou, alors, on remettrait en cause l'identité du programme politique en cours », a-t-il affirmé, en précisant qu'il a e quelques divergences » avec la politique menée par le ministre de l'économie et des finances. M. Stranss-Kahn estime, d'autre part, qu' « il n'est pas raisonnable de considérer que l'OLP puisse jouer un rôle après le conflit », « Je n'ai jamais pense que M. Yasser

O Propositions socialistes pour le Sénat. - MM. Claude Estier, président du groupe socialiste du Sénat, élu de Paris, et Gny Allonehe, sénateur (PS) du Nord, ont déposé une proposition de loi organique visant à la création, en neuf ans, de dix-sept sièges de sénateur supplémentaires. Ontre cette augmentation, qui ferait passer le nombre de sénateurs de trois cent vingt-deux à trois cent trente-neuf, ils demandent un abaissement de l'âge d'éligibilité de trente-cinq ans à vingt-





## Les principes et les comptes

par Patrick Jarreau

■ E « non-dit » de la politique fran-- çeise s'eppelle les ventee d'armes. Dès le début de le crise du Golfa, en soût dernier, M. Antoina Waechter, dana la rôle de l'enfant qui dénonce la nudité du roi, avait demandé qui étalt responsable, en premier et demler ressort, de la puissance acquisa per M. Saddam Hussein. Le consensus s'était fait trèa vite dana le mutisme d'ebord, puis dans les explications embarrassées de le droita comme de le gauche effirment que, face à le menace de l'intégrisme iranien, le France avait eu raison de soutenir et d'eider matériellement l'Irak.

L'issue de la guarra fait ressortir une queation mise sous le boisseau pendant huit mois. M. Lionel Jospin v avait fait allusion devant la comité directeur du PS le 2 février demier, en déclerant que l'opinion n'accepterait plus de voir « des soldats francais envoyés contre nos ermes ». M. Michel Rocard s'était prononcé, dans l'entratien qu'il avait accordé au Monde (nos éditions du 7 mars), pour un contrôle international. M. Laurent Fabius aveit prévu d'être l'un des premiers à rouvrir le dossier au sein du Parti socialiste lors de la réunion de son courant le week-end demier ou Grand-Quevilly. La têche du président de l'Assemblée nationele, qui se veut le soutien le plus résolu et l'interprète le plus autorisé de la volonté du président de le République, s'est révélée plus difficile qu'il ne le prévovait.

Alors que M. Paul Quilès, ministre dee postea, dea télécommunications et de l'espace, qui avait exercé la reaponaabilité de la défanse dans le gouvernement de M. Fabius, après la démission da Charles Hernu, s'est prononcé pour est celle de la coopération avec un contrôle dea axportations d'ermes soua l'égide de l'ONU, M. Hubert Védrine, porte-parole du président de la République, a pleidé pour la liberté de ce commerce, au nom du refus d'une «Sainte-Alliance des peys développés ». M. Fabius e dû chercher un chemin entre ces deux positions inconciliablea en reprenent quend même sous une autre forme la proposition de M. Quilès, qui pourrait eboutir, selon lui, à la création d'una instance de coordination des exportateurs aubrès de l'ONU.

Le poida des contrats d'armement dans le commerce extérieur de la France et celui de ces industries dans l'ectivité économique de certaines vales ou départements sont tels qu'aucun responsable politique ne peut envisager avec légèreté une restructuration brutale de ce secteur. Cependant, le rapidité evec laquelle les industriela ont repris leurs affeires eu Proche-Orient, à peine retombées les fumées de la guerre (voir le Monde daté 10-11 mars), rend particulièrement fisgrante l'immoralité qui préside à ces échanges. Il en résulte l'emorce d'une controverse que al la droite ni la gauche sane dnute n'avaient inscrita au programme des jours et des semaines à venir. mais à laquelle elles pourraient l'une et l'autre avoir peine à échapper. Ce débat rejoint d'ailleurs celul de le construction européenne - que l'UDF compta relancar cette semaine dans les pieda du RPR et

que les socialistes devront reprendre lors de leur convention des 6 et 7 avril - dans la mesure où l'une des parspectives qui s'offrent aux Industries françaises d'armement

leurs concurrents des Douze pour la constitution d'una cepecité de défense commune.

La nécessité économique pourrait

einsi s'ajouter à la pression politique pour introduire un peu de morale fa où M. Mitterrand, après le symbolique désarmement des aviona du Bourget en 1981, evait renoncé à faire prévaloir les principes sur les comptes. Le consensus suscité par la guerre du Golfe - et dont les dirigeants de l'opposition, M. Jacques Chirae en tête, sont impatients de eartir - pourrait trouver là un prolongement inattendu. Si les dirigeants de la droite sont en effet, à l'exception des centristes, disposés à affronter l'opinion en refusant le pertage das richessea communales proposé par la gouvernement, il leur serait plua difficile de prendre ouvertement la défense du lobby militaro-industriel, autrement dit des marchands de canons. Quant à le geuche, elle pourrait trouver là le moyan de ressouder les électorats que la guerre n éloignés les uns des eutres : ceux du PCF et des Verts d'une part, voire de certains socia-listes sensibles aux arguments de M. Jeen-Pierre Chevenement, et d'autre part le gros de l'électorat du PS et du centre gauche.

La droite pourrait ne pas en être quitte vis-à-via de M. Mitterrand avec le « quitus » que M. François Léotard propose de donner eu préaident de la République pour sa conduite de la politique de la France face à la crise du Golfe. Encore faudrait-il qua le chef da l'Etat soit lui-mame au clair sur cette affaire. Il ne semble pas que ce soit le cas à an jugar par les déclarations da MM. Védrine, Quilès et Fabius,

RELIGIONS

Le rama dans une co

LE CONTEXTABLEMENT

M. Philippe M. preconist. woode creation de a gordes a dans les cienciares qui allime avoir e appre modérée - de la re-musulmane et de ses de durant la puerre de l' cisé qu'il revendé en de décider du entitées comelières comelières comelières comelières comelières come epultures de de leur

L'idée, relancie pur inire datée du 14 inire datée du 14 inire datée du 14 inire du 14 ini 1975, ratement application voyair dété de response tures de Français étend désormais en de plication want nalité étrangère :

Les musulmans procession la line line laire enterrer la M les pays mi tion directs was suns ceremed to gione) ne pourre lice

- Le comité 2002rtenent La Propertie Pie V de la la nic en 1981, 17 mars dans le cabuse da Poutosse l'and d'obtenir de manent de la pour y citérie Une cimpany tine cine

Après la « nuit du doute » à la Grande Mosquée de Paris

## Le ramadan a commencé en France dans une communauté musulmane apaisée

Un comité religieux composé de responsables d'associations musulmanes françaises a décidé, samedi 16 mers au soir, après consultation d'autres pays, que le ramadan devait commencer, pour les trois millions de musulmans en France, le dimanche 17 mars au lever du jour.

Un peu avant l'heure, le « ram-dan » avait commencé par un grand hruit de pots de fleurs cassés. Une farte bourrasque, ce samedi soir 16 mars, avait fait chavirer les forsythias et les mahonias fraîchement fleuris des jardins de la Grande Mosquée de Paris, place du Puits-de-l'Ermite. Depuis 19 heures, trois femmes voilées ne cessaient de décrocher et de raccrocher le télé-

Renvoyés poliment à l'écoute des radios de la communauté, les fidèles soucieux de savoir quand, précisé-ment, débutera le ramadan devront attendre près de deux heures que les asages», représentant une dizaine d'arganisatians et associatias musulmanes en France, en liaison téléphonique avec l'Egypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, les pays da Maghreb, readent leur décision. C'est la « nuit da doute », où tout bon musulman observa le ciel observa à la recherche du premier quartier de lune assissant. Le Ramadan commence rituellement le lendemain de l'apparition dûment consta-tée par «un grand nombre de fidèles dignes de confiance», le surlendemain, si elle n'a pas lieu.

A 20 b 45, le minaret s'est donc enluminé de néons annonciateurs et deux responsables ont couru «officialiser» en salle de prière la date du dimanche. Pour la deuxième année consécutive, la date du début du ramadan, en France, a'aura donc pas été une source de contentieux aux arrière-pensées politiques. Comme pour affirmer qu'il s'agissait bien là de religion et de rien d'autre,

Cette année encore, pour ménager les susceptibilités, aucune organisa-tion n'a été nommément citée dans le communiqué final du comité reli-gieux, dans lequel figuraient trois membres du Conseil de réfesion de membres du Conseil de réflexion de l'islam en France (CORIF), reçus la veille par le ministre de l'intérieur et des cultes. Le message était on ne peut plus clair : la commanauté entend parler d'une même voix. On, pour reprendre l'expression de M. Khalil Merroun, responsable de la communauté musulmane d'Evry, ce ramadan devait se mesurer « à la dimension de la France».

#### Le mois de la réconciliation

Traditionnellement coasidéré comme un mois de réconciliation, le neuvième mois du calendrier musulneuveme mois du calendrer musul-man apparaît cette année, comme doublement symbolique. Symbole de paix intérieure, de recueillement, le ramadan est l'un des cinq « piliers » (obligations majeures) de l'islam. Le fidèle s'engage à ne pas boire, ni manger, mi firmer, mi avoir de relations sexuelles, da lever au coucher da soleil. Et ce pendant trente jours, jusqu'à la célèbre fête de rupture du jeûne, l'Aïd el Fitr. De même, il s'engage à pratiquer la zakat, l'aumône envers les penvres det devre cette appée verser quetiet devra, cette année, verser quoti-diennement 25 francs dans ce but.

Mais au lendemain de la guerre du Golfe, ce ramadan fraternel concrétise une autre paix. Le soula-gement et l'apaisement d'une com-munauté tiraillée par les batailles d'aulémas, qui à Bagdad, qui à Riyad, entendaient dicter deur vérité, une communauté meurtrie par la fiina (cassure aa sein de l'oumma islamique), harcelée par les appels à la guerre sainte du prési-dent irakien. Des musulmans placés

ral de l'Association culturelle lyonnaise islamique et française, « ne servait finalement que Saddam et les

médias occidentaux». Aujourd'hui, « tout est étouffé », assure M. Daniel Youssouf Leclerq, président de la Fédération nationale des musulmans de France, « même si le ressentiment à l'égard des émirs reste très vif». A preuve la baisse généralisée, dans les agenees de voyage spécialisées, des demandes de pèlerinage (hadi) à la Mecqua. «Les pèlerins attendent que les troupes américaines s'en aillent, explique M. Leclercq, et ils hésitent maintenant à laisser leurs économies

a Avant-guerre, paarsuit M. Abdallah Ben Mansour, secrétaire général de l'Union des organisations islamiques en France, les communautés musulmanes dans le monde étaient considérées comme autant de grenades que Saddam était prêt à dégoupiller. Or les musulmans en France ont fait la preuve de leur capacité à être, à part entière, des musulmans de France. Ils devraient lagiquement tirer les dividendes de leur atritude ».

Pour l'heure, e les musulmans ont besoin d'affirmer leur unité et leur. cohesion», explique M. Khalil Merroun. Le ramadan de l'année de l'hégire 1411 s'y prête de toute évidence. Même si certains, comme le professeur Mahammed Arkaun, estiment que « depuls plusieurs dizaines d'années, la pratique du amadan releve essentiellemeni plus du réflexe identitaire que d'une expression spécifiquement reli-

JEAN-MICHEL DUMAY | quelques années. C'est demander

#### **ÉDUCATION**

#### M. Jospin et la liberté d'instruction religieuse

## La « guerre du catéchisme » semble provisoirement close

M. Lionel Jospin, au «Club de la beaucoup d'héroisme aux enfants, eux tion religieuse et la liberté de l'exercer, parents aux catéchistes bénévoles, de rester fidèles au poste, quand tout le marcha 17 mars, a commenté le presse Europe 1-Libération» du dimanche 17 mars, a commenté le projet de décret prévoyant l'assou-plissement du calendrier scolaire. le Monde du 16 mars). Le ministre de l'éducation s'est fait l'avocat d'une « démarche plus souple autour d'un projet pédagogique éla-boré en commun, à condition de ne pas porter atteinte à la liberté religieuses. Il e reconnu que Mgr Pierre Plateau, président de la commis-sion épiscopale de l'enseignement religieux, «aurait prétéré qu'une plage horaire soit fixée». « Nous ne pouvons faire plus actuellement dans l'école publique, e répondu M. Jospin, et fixer des horaires pour une activité religieuse. On trouvera sur place des solutions. On peut dégager une voie qui va permettre de donner une grande souplesse, en ne levant pas une grande querelle dont nous avons envie de nous

Le souvenir de la querelle scolaire de 1984 continue de hanter les esprits. La aguerre du catéchisme» vient d'être enterrée presque sans bruit, à la sauvette. Au moins provisoirement, et à cet égard, la satisfaction exprimée dimanche soir sur Europe 1 par M. Jospin, trop heureux de tronver un dérivatif à son recul sur le calendrier de vacances triennal, a'a d'égale que la modération de l'épiscopat.

passer, aussi bien les laïques que

L'affaire n'est pas mince, même si elle ne touche plus qu'une miaorité d'enfants en âge de suivre une instruction religieuse. Une minorité non aégligeable puisque, à elle seule, l'Eglise catholique assure une catéchèse à 40 % des enfants du primaire (du CE 2 AU CM 2). Traditionnellement l'instruction religieuse a lieu le mer-credi, mais l'évolution vers la semaine scolaire continue, libérant le samedi, menace de faire fondre le nombre des enfants catéchisés, déjà en recul depuis

reste ferme pour raison de week-end. Il y va du respect d'une liberté, et Il y va du respect d'une liberté, et surtout des moyens de l'exercer. Archoutées sur la loi Jules Ferry, qui prévoit « une journée en dehors du dimanche » pour l'instructian religieuse (adoptée en 1882, à une époque où, pour l'Etat, il s'agissait d'évacuer le religieux de l'espace scolaire) et sur la loi Debré de 1959 (« l'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer l'instruction religieuse »), l'épiscopat a donc défendu bec et ongies son droit, jusque devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, nour fière reculer et le Conseil d'Etat, pour faire reculer des inspecteurs d'académie qui, sans concertation, avaient transféré au samedi le jour de congé du mercredi.

#### Une manche sur deux

La biérarchie vient de remporter une manche, avec la «garantie natio-nale» d'un temps réservé au caté-chisme, que M. Jospin vient d'inscrite dans son projet de décret, qui soumet toute initiative locale de changement des horaires scolaires à l'accord de principe de tous les partenaires intéssés, y compris des autorités reli-uses. Dans la ligne des lois Ferry et Debré, un gouvernement de gauche au pouvoir vient donc de réaffirmer, svec

« quantifiable » (deux heures ea Tout au moins a-t-il obtenu que soit dégagé un «temps convenable», comme l'écrit le projet de circulaire, respectueux de l'équilibre des rythmes ciation important pour l'autorité religieuse locale, qui pourra se prévaloir de cette disposition pour éviter que le temps de la catéchèse ne soit renvoyé

Demi-saccès aa demi-échec? Le décret laisse la porte ouverte à un aménagement, sur l'année, du calendrier scolaire, ce qui, selon l'épiscopat, serait le meilleur moyen de faire santer le verron actuel de l'boraire de semaine incompressible (vingt-six le risque est grand que cette guerre du catéchisme ne reprenne au plan local quand, selon les régions, des inspecteurs d'académie iront peut-être au-devant des revendications de l'autorité religieuse ou, au contraire, là où le christianisme est minoritaire, feront de

#### La polémique sur le passé vietnamien de l'universitaire

## « M. Georges Boudarel relève exclusivement de ses pairs »

## affirme M. Lionel Jospin

Dimanche 17 mars, au «Club de la Presse d'Europe 1», M. Lioael Jospin, ministre de l'éducation astionale, a répondu aux parle-meataires de l'apposition, aotam-meat MM. Rubert Paadraud (RPR) et Philippe de Villiers (UDF), qui réclament le départ de l'Uaiversité de M. Georges Bouda-rel, ce maître de conférences d'hisrel, ce maître de conférences d'histnire récemment mis en cause pour son passé d'instructeur politique dans un camp vietminh.

«Le recrutement et la carrière des enseignants du supérieur relè-vent exclusivement de leurs pairs, a expliqué M. Jaspin. A aucun moment, le ministre, le pouvoir politique, l'Etat, n'interviennent dans cette carrière. C'est une longue tradition, c'est une règle qui existe dans toutes les démocraties et qui, en France, est une règle à caractère constitutionnel. M. Boudarel relève donc exclusivement de ses pairs. » Le ministre de l'éducatian nationale à rappelé qu'il avait magifesté la même attitude à l'égard de M. Bernard Nottin, cet nniversitaire lyaaanis qui avait épousé les thèses révisionnistes sur les chambres à gaz : « C'est unique-ment une procédure disciplinaire prise à l'initiative de ses pairs qui a permis la mise en cause de M. Not-tin dans son travail d'universi-

### « Cet homme ancien

S'agissant de M. Bondarel, M. Jospia a prêché l'apaisement : Les faits remantent à trente ans. D'une part, ils n'ont pas de rapport avec son activité professionnelle d'universitaire, et, d'autre part, ils ont été amnistiés en 1966. Ceux qui me demandent d'agir ou de le révoquer ne connaissent pas notre drait et nos principes. Et c'est regrettable de la part d'anciens ministres. Ou bien ils les connaissent et je leur dis : êtes-vous prêts à proposer désormais qu'en France,

rel, le ministre a émis un « point de vue personnel » : « Je pense que le choix de l'anti-colonialisme étalt juste. Je le crois profondément, S'engager du côté de ce qui était quand même l'odversaire de notre pays, quoi qu'on en pense, sur le fand, de l'évolution nécessaire de l'empire colonial, c'est une décision que je ne veux pas trancher. Mais on n'est pas abligé de la prendre, même si on est anti-colonialiste. Mais surtout, à mes veux, rien ne peut justifier qu'un intellectuel, qu'un professeur, devienne un kapo dans un camp de prisonniers, dans un como de concentration, dans lequel les hommes qui apparteraient à son propre pays mou-raient. Quand on a retracé ce récit d'un prisonnier libéré après 200 kilomètres de marche dans la jungle, pouvant espérer la liberté, c'est-à-dire pouvant échapper à la mort, et renvoyé par M. Boudarel dans ce camp parce qu'il avait volé un œuf dans un village, je dis cet acte-là, cet homme-là, qu'il fut, ne mérite pas à mon sens de comité de soutien. La complexité supplémentaire dans cette affaire tragique, qui est l'écho personnel de convulsians historiques immenses, est je crois que cet homme ancien n'est plus. Et qu'il existe un autre M. Boudarel. Tout cela a été réveillé par la presse. Maintenant, le mieux est de

que? » Sur le passé de M. Bouda-

### n'est plus »

les universitaires voient leur car-rière régie par le pouvoir politi-

le laisser face à sa conscience. » De soa côté, au «Grand Jury RTL-le Monde», M. François Léotard s'est dit « préoccupé » par « ce lynchage médiatique avant même que la justice ne s'exprime », toat en se disant « extraordinairement sévère à l'égard de ce qu'a fait M. Boudarel ». « Que l'on fasse non pas le procès d'un homme – ce n'est pas intéressant - mais celui d'un système, de mécanismes politiques, d'une époque, a ajouté le président d'haaneur du PR. J'aimerais que l'on essaie de voir comment des Français ont pu devenir des bour-reaux de leur propre peuple.»

#### **ENVIRONNEMENT**

## M. Bernard Frau nommé président de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques

M. Bernard Frau, maire (PS) de Grand-Cauronne (Seine-Maritime), a été nommé, lundi 18 mars, président de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), le nauvel établissemeat de recherche qui regroupe l'aneiea CERCHAR (Centre de recherche des Charbonnages de France) et l'IRCHA (Institat de recherches chimiques

[Né en 1947 en Tunisie, M. Bernard Fran est entré au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) après avoir travaillé dès l'âge de seize ans en Australie, puis au Sénégal Ingénieur chez Jeumont-Schneider, il crée sa propre entreprise en 1981 et entre au conseil municipal de Grand-Ceuronne en 1983, alors présidé par un maire communiste. En 1990, il rallie le mouvement Génération Ecologie créé par le ministre de l'environnement, M. Brice Lalonde, l

## Le gouvernement favorable à la création dans les cimetières

M. Philippe Marchand, ministre de l'iatérieur charge des cultes, a précoaisé, vendredi 15 mars, la création de « carrés » musulmans dans les cimetières commaaux. M. Marchand, qui recevait une délégation du Conseil de réflexion sur l'islam ea France (CORIF), a affirmé avoir « apprècié » l'attitude – modérée – de la communacté musulmaae et de ses respoasables durant la guerre du Golfe. Il a préeisé qu'il revenait aux maires de décider du « regroupement, dans les cimetières communaux, des sépultures de défunts de confession

L'idée, relancée par une circulaire datée du 14 février adressée aux préfets, n'est cependant pas neuve. Elle repread les termes d'une eirculaire de aovembre 1975, rarement appliquée, qui pré-voyait déjà de regrouper les sépul-tures de Français musulmans. Elle éte ad désormais son champ d'application «aux personnes de natio-nalité étrangère souhaitant que leurs défunts soient inhumés dans notre pays .

Les musulmans pourront ainsi, selan la traditiaa coranique, se faire enterrer la tête tournée vers La Mecque puisque «l'orientation des tombes dans une direction déterminée » est actorisée par la eirculaire. Néanmoias, contrairement aux pratiques courantes dans les pays musulmans, «l'inhumation directement en pleine terre et sans cercueil (pour raisons d'hygiène) ne pourra être acceptée ».

O Nauvelle « prise d'église » par des intégristes dans le Val-d'Oise. - Le camité Sainte-Geneviève, appartenant à la Fraternité Saint-Pie V de Mgr Lefebvre, excommunié en 1988, s organisé dimanche 17 mars, pour la neuvième fois et dans le calme, une « prise d'église » à Pontoise (Val-d'Oise) dans le but d'obteair de l'évêché le prêt permanent ou la vente d'une église pour y célébrer des cultes en latin. Une cinquantaine de militants intégristes ont assisté à la messe avant de se readre en procession jusqu'à l'évêché de Pontoise, où ils n'ont pas été reçus. - (AP.)

SCIENCES.

Une découverte de chercheurs français

## La résistance des insectes aux pesticides se transmet par migration

Qu'ils soient vecteurs de maladies humaines ou nuisibles à l'agriculture, le nombre d'insectes devenus résistants aux : pesticides est en constante augmentation dens le monde. Depuis cinq ans, une équipe de chercheurs français étudie ce phénomène d'adaptation génétique chez le moustique commun. Menes pour la première fois è l'échelle planétaire et publiés dans le numéro du jeudi 14 mars de Nature (1), leurs travaux mettent en évidence l'importance des migrations dens la diffusion de cette résistance.

fl y a trente ans, une simple dose d'insecticide suffisait à tuer le plus coriace des maastiques Culex pipiens, l'espèce la plus répandua dans le monde. Aajaurd'hui, certains d'entre eux résistent à des taux de toxicité cent, mille, voire dix mille fois supérieurs. Plus grave, ils transmettent ce caractère à leurs descendants.

De quelle manière? Pour lutter contre ces insectes qui narguent les agrochimistes, il fallait d'abord comprendre l'évalutian, dans le temps et l'espace, de leur résis-tance aux produits utilisés coatre eux. C'est à cette tâche que s'est attelée en 1986, à Mantpellier, l'équipe dirigée par Nicole Pasteur à l'Institut des sciences de l'évolution dn CNRS.

La même anaée, ce groupe de recherche avait dejà mis en évi-dence, ea collaboration avec l'Insdence, ea collaboration avec l'institut national de la recherche agronomique. (INRA) et l'Institut pasteur de Paris, le processus d'adaptation génétique par lequel certaias moustiques deviennent iasensibles aux insecticides (le Monde du 15 août 1986). « Chez le moustique Culex pipiens, qui trans-met la filariose de Bancroft et certaines encephalites, la résistance aux insecticides organophosphorés passe, entre autres, par la surpro-duction d'enzymes de détoxification spécifiques. appelées estérases », explique Nicole Pasteur.

Cette surproduction est due à un

phénomène d' « amplification génétique». Présent ea un seul exemplaire ehez les maustiques seasi-bles aux toxiques, le gene qui gouverne la symbèse d'une estérase pent ainsi être multiplié jusqu'à eiaq cent fois, sur le même chromosame, chez un maustique devenu résistant.

Si le mécanisme maléculaire de l'amplification géactique reste encore mal compris, la découverte de ces gènes de résistance n'en ouvre pas moins une piste séricuse vers l'élahoration de aauvelles stratégies de lutte contre les iasectes nuisibles. Selan les chercheurs, tout porte en effet à croir-cheurs, tout porte en effet à croire que ce procédé de résistance acquise est largeme at répandu dans le monde animal et végétal.

#### Les mécanismes de la propagation

Avant de songer à l'exploitation techniqua de ces gènes, il restait à déterminer comment s'effectuait leur propagation. e Parmi les differentes estérases amplifiées, utilisées par les moustiques du sud de la France pour résister aux insecticides, l'une d'entre elles, l'estérase B 2, a été retrouvée dans au moins trois continents : l'Amérique du Nord. l'Asie et l'Afrique, précise Nicole Pastaur. De plus, naus avions la chance extraordinaire, en France, d'avoir suivi le phénomène dès son apparition en 1986, date à laquelle les premiers moustiques porteurs d'une estérase B 2 amplifiée out été repérés près de l'aéroport de Marseille, Nous disposions donc d'un matériel idéal pour déterminer si la distribution de l'estérase B 2 amplifiée était due à un seul événement mutationnel, puis à sa propagation par migration, ou si elle provenait d'une mutation répétitive survenue dans disférentes leur propagation. « Parmi les diffétitive survenue dans différentes régions du globe.»

Un travail de longue haleine, qui vient d'aboutir à ua résultat sans équivoque : contrairement à ce que l'on observe chez les moustiques sensibles aux insecticides, le gène des mutants B2 et ses régions adja-centes sont strictement identiques ehez tous les individus résistaats, quel que soit leur lieu d'origine.

« Seule explication plausible : l'amplification de l'estérase B2 s'est produite en un lieu unique de la planète et s'est ensuite propagée par migration sur les autres contlnents », conelut Nieale Pastear. Ces résultats seront-ils applicables, comme taut le laisse à penser, à d'agtres genes de résistance et à d'autres espèces auisibles? Si tel était le cas, l'enjen économique et médical de cette découverte serait

On dénombre en effet, à ce jaur. plus de quatre cents espèces d'insectes deveanes partiellement résistantes aux insecticides. Plusieurs menacent les cultures, d'autrés soat vecteurs de graves maladies humsines, camme le paludisme (transmis par an moustique), la dengue ou la fièvre janne. D'ares et déjà, cette première étude démontre la nécessité de renfarcer la surveillance sanitaire de tous les transports internatiaaaux, scul moyen de réduire la propagation des genes de résistance liée anx activités bumaines.

**CATHERINE VINCENT** 

(t) Nature, 14 mars 1991. Travaux signés par Michel Raymond, Nicole Pas-teur, Amanda Callaghan (Institut des sciences de l'évolution du CNRS) et Phitippe Fort (laboratoire de biologie molé-culaire du CNRS), université de Montpel-

D Coep de pouce pour les handica-pés. - À l'appel de quatre organisa-tions de handicapés, plus de 20 000 bénévoles se mobiliseront durant la semaine du 18 au 24 mars au cours d'une campagne « coup de pouce » pour informer le public, sur leur probièmes - notamment d'accès à la ville, à l'école, à la culture, à l'emploi et au logement. Exemple : dans certains pays de la CEE, 80 % des émissions de télévision sont sous-titrées de manière à être suivies par les sourds, en France 10 %. Une collecte sur la voie publique aura lieu les 23

## Les évadés aux « balles en savon »

COUTANCES

de notre envoyée spéciale

Le bout du cenon éteit froid, sur la tempe. Un canon long, noir, lisse, menacant comme il se doit pour un Colt 45 de calibre 11.43. Ca 28 février 1988, quatre surveillants da le maiaon d'arrêt da Charbourg ee eont santis bian saula lorsqua Thiarry Trébutien et René Parent las ont brequés, à la fin da ls promanade et à la faveur d'un défaut da surveillence. Résister? Ils n'étalant qua quatra peur s'occuper da quatre-vingts détenus. Obtempérer, se mettra à quetre pettes, se laisser enfermer dans las cellules d'isolamant at attendra l'arrivée da la police : ils n'avaiant guara le choix. Commant euralent-ils pu deviner qua cette arme da poing, digna de figurar un jour dans un muaéa pénitantiaira conaacré à l'imagination das détanua, evait été periamment at secratement fabriquée dapuis quatra à cinq sameinaa svac du savon, du papier d'sluminium et du ciraga?

> Un rêve de Brésil

Encora panauda da laur pau gloriause mésevanture, ils sont venua, trois sns après les faita, la raconter à la cour d'essises da la Mencha réunia, durant daux jours, jaudi 14 et vandradi 15 mars, pour juger les évadés. Les survaillants sa sont un pau emmêlés dana laura témoignagas, en ont sûrament rajouté sur les coutasux qu'auraiant pour schevar de las imprassionnar. Il n'y aut, ca matin-lè, ni coups ni blessures mais una vraia grossa peur dont ils na semblant

de l'évasion e commanté, ironique : « Des balles en savon ça n'eurait pas fait grand mal ».

Alore que les cloches de la messe du dimenche cerllionneient, ile étaient dehors, ces cinq hommes: Thierry Trébutien, alors agé da vingt-huit ans, ees deux copains de dérive, René Parant, vingt-cinq ans, et la Por-tugale Peraira, Denis Chatel, un grand coeteud de vingt-quatre ena, et enfin un cinquiàme, qui sveit la malchance da se trouver dans la callula où l'on avait boucié les surveillants. Les deux der niars ont aauté an msrche du train da la cevale : l'un, complètamant ahuri, s'ast rendu à un aurvaillant qui paesait par là; sutre, Denis Chatel, erra vingtquatre heuras durent, rejeté par sa petite amie, avant da aa présantar au commiaaariat à six heures du matin.

Les trois autrea s'étaiant mis dens la têta d'aller refaire leur via au Brésil, où personna ne les ettendait. Sana arma, aans argant, ils durant se débrouiller, volant la voiture d'un eurveillant, échouant au bord d'un merais. peasant leur pramière nuit de cavale dans un gabion au bord da l'aau. Le temps de voir aa lavar at la jour at les barrages de gendarmeria. Ils assavèrent en vein da travarsar la braa da mar à la pés, « ampruntàrant » una barqua. De voitures volées an patits casaaa, on las erretara, quatra mois plus tard, à Porto, au Portugal, où, maladroitamant, lla aa faront pincer en assevant d'écou-

ler das bijoux volés. Thierry Trébutien e una patita têta d'écurauil et une bonne conneissance du droit qu'il s acquise « sur la tas », comma le dit an souriant la présidente de la cour d'assiees, Mª Catharine Clouet. Pied à pied, il se défend, rétorque, argumente. Il ne voulait faire de mai à personna; d'ailleura, il n'en a pas fait. Juste retrouver la liberté et paut-être epercevoir sa petite filla, qu'il n'eveit jemels vua. Solidaire, René Parant est là pour l'épauler. comma depuis laurs premières grosses bêtises, là-bae, du côté de Villenauve-Salnt-Georges, où ils ont au las mêmes fréquanta-

> Le barème de l'avocat général

tione, « des voyous haut de

gamme, si on peut dire .

lla ont eu las mêmee enfancea eussi, egrémentées de torgnoles, laa mêmae scolerités bâclées bian aûr, la mêma parcours da décarteurs. « A l'armée c'était oujours la même chose. Au bout d'un moment j'an al eu marre », dit Parant. Et, à laur passif, las mêmas braquagaa. Pareirs aat détanu au Portugal où il sare jugé. Il ne reata donc à laurs côtés que Denis Chatel, avec son mètre quatre-vingt treize at ses 103 kilos, qui fait pourtant figure de poide plume : un pauvra gosse qui était en détention préventive au moment des faits pour une histoire de coffre-fort qui ne lui a valu depuis qu'una peine de huit mois de prison.

L'évasion, les prises d'otages, las violancas réallas ou suppoaées, le prix de la peur des sur-veillants, le camouflet infligé à l'adminiatration pénitantiaira. tout cela mis bout à bout leur fait ancourir la réclusion criminalla à parpétuité. L'avocet général, M. Jesn-Pierre Triaulaire, ne plaisante pas : «La quesi-unanimité des détanus supportent la détan-

acit pas le cae de tous. Qua ss sereit-il passé ei l'erme n'avait pas été factice? « Est-il besoin du passage à l'acte pour estimer qu'un homme est dangereux? », s'interroge-t-il. Bref, juge-t-on das feits sans tenir compte dae hommes aul les ont commis? Pour l'accusation l'affaire est

entendue : ai Denis Chatel n'est pas «homme à planter un couteau dans le dos d'un surveillant a. les deux eutres doivent, et pour longtsmps, être mis à l'écart d'une société qui na les supporte pas plus qu'ila ne la supportent. Qu'importe qu'ils aient encore, pour d'autres faits, bien des années de réclusion criminella à purger. La berèma da l'evocat général e le mérite da la cohérenca. S'il y evait au un mort, il eureit réclamé la perpétuité; un blessé, vingt ana. Comme il n'y sut même pas un bleu, il damende guinze ans de réclusion contre Trébutien, douze ana contre Parant et six ans con-

De ces peines « d'élimination ». aelon le tarminologie de Me Hélèna Japhat, l'avocate de Trébutien, la cour d'essises n'a pas voulu, accordent eux troia nuantes at laur falsent mêma la fleur de ne pae les condamner pour « l'amprunt » da la barque. Ce sera donc huit, six at quatre ana. Thiarry Trébutian, qui avait eu la voix tout à coup cassée en damandant au jury, « après des annéas d'isolemant carcéral, qu'on lui donna sa chance », e souri en entendant le verdict. Il a levé ses yeux d'écureuil. Et puis, bon prince, a applaudi.

AGATHE LOGEART

son appartement. Estimant son

Aux assises du Morbihan

## L'assassin qui voulait être père

Pour avoir tuá les parents de sa fiancée, qui avaient poussé celle-ci à avorter, Daniel Ranchon a été condamné, samedi 16 mars, à vingt ans de réclusion criminelle et à quelque 478 000 F de réparation par la cour d'assises du Morbihan, présidée par M. Ronan Le Corre. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général, M Agnès Kervégant.

**VANNES** 

de notre envoyé spécial

Locide, précis, sans complai-sance pour lui-même, Daniel Ran-chon, vingt-huit ans, s su expliquer un geste pour lequel il risquait d'être incarcéré à vie. L'épilogue d'uo amour fon que la passion éclaire si la raison ne l'excuse pas. Le 7 juin 1986, celui que tous les témoins on presque ont décrit comme un bon garçon, jeune homme de boune famille, faisait irruption dans le salon de coiffure Jean-Jacques et Francine (dite Michèle) Blanchet, à Inzinzac-Lo-christ (Morbihan). Armé d'un fusil d'assaut, il tirait huit balles sur chacun, certaines alors que les victimes gisaient déjà à terre, mortellement atteinter

Daniel Ranchon aimait la fille onique des Blanchet, Anne, dixnent ans à l'époque, dont les larmes d'enfant brisé, mariée depuis et partie civile, ont su toucher les jurés. Enceinte de son ami, elle avait du se résondre à avorter, sur la pression de ses parents ou s'acharnaient à mettre fin à cette liaison. Daniel Ranchon, lui, reje-tait de toutes ses fibres cette interruption volontaire de grossesse dont il s revécu trois jours durant le drame en parlant de « mon

Dans un sanglot, l'accusé avait livré, dès les premiers instants de son procès, le ressort profond et peut-être déterminant de son coup de folie. Alors qu'elle était enceinte de lni, sa propre mère avait, elle aussi, voulu avorter. Non désiré, le sachant, attaché à surmonter cette négation de lui-même. Daniel Ranchon attendait de cette paternité, qui ini a été refusée, une réparation. Cette explication, qui relève

plus de la psychologie des profon-deurs que de l'enchaînement des événements, a été avancée par l'un des experts, psychologue de son état, M= Marcelline Rio. Sans ce diagnostic, la hainc qui bsbitait Daniel Ranchon, ce jeune homme à l'existence sans histoires, demenrerait incompréhensible. N'eurait été une blessure survenue après un sant en parachate lors d'un entraînement militaire, il serait devenu officier de carrière. De la Résistance à l'Indochine, 52 Résistance a l'indochine, 52 famille, installée un temps en Afrique, a engendré le type d'homme qo'il aspirait à être et aoquel l'amour de la patrie, la foi catholique et le sens du devoir s'inculquent de père en fils.

h

v,

Elève ao lycée Stanislas à Paris, puis d'un cours privé, Daniel Ran-chon s'y est repris à trois fois avant d'obtenir son bac puis de devenir, sans autre diplôme, artaché com-mercial dans une entreprise proche de Lorient, où ses collègues ont conservé de lui un excellent souvenir, tant professionnel ( « un garcon d'avenir ») que personnel («il n'oubliait jamais les fleurs pour mon anniversaire»).

C'est dans ces circonstances que Daniel Ranchon, qui ne cache pas ls tir sportif et sa qualité de mili-tant intermittent su RPR, fait la connaissance d'une jolie apprentiecoiffeuse, Anne Blanchet. Ils s'aiment d'un amour sincère, enthousiaste pour lui et inédit pour elle, qui n'a pas connu d'homme jus-que-là. C'est peu dire que les époux Blanchet ne font pas fête à l'intrus. Ils répugnent de voir s'éloigner d'eux leur enfant unique et revent sans doute pour elle d'un autre parti. Qui pins est, Daniel Ranchon est à demi-libanais par sa mère, une tare, semble-t-ii, sux yeux de M. Blanchet, qui voit en lui, aurait-elle confié à une amie,

A la nouvelle que leur fille est enceinte, l'hostilité des Blanchet redouble. Anne ne doit pas garder cet enfant, qui n'est après tout qu'une « boule de sang », assure la mère à sa fille. Exultant à l'idée d'être père, beau parieur épris de sa jeune amie, Daniel Ranchon pèse de tout son poids pour la dissuader d'écouter ses parents. Ceux-ci menacent de couper lesponts; de déshériter Anne et de hésite, puis cède. Daniel Ranchon a perdu. Une baine tenace ( « le sang appelle le sang », lâche t-il un jour à un ami) ne cessera de le tarander, avivee par l'expression aboule de sang » qu'il ressasse

la haine et la vengeance

Cependant les époux Blanchet n'ont pas gagné la partie. Leur fille s'est installée avec son ami dans un foyer pour jeunes travailleurs de Lorient où Daniel Rauchon tente d'oublier auprès de celle qu'il aime le e meurire » de son e enfant ». Des fiançailles, presque bonne et due forme, sont conclues entre les deux jeunes gens, loin des parents, qui, par mesure de rétorsion, ont repris à leur fille la voiture qu'ils avaient mise à sa disposition. Le couple vit sa vie cahin-caha. Assucouple vit sa vie cahin-caha. Assurément amoureux, Daniel Ranchon est aussi violent. Un jour, il gifle sa fiancée à laquelle il reproche nne dépense de 600 F, disproportionnée, prétend-il, avec leurs maigres ressources. Ao cours de la même scène, il lui passe une corde an cou puis la passe eutour du sien. On parte de part et d'autre de se tuer, et puis on fait l'amour, réconciliés

Les parents qui, de loin en loin, surveillent les événements, convainquent len fille de ne pas suivre Daniel Ranchon à Paris où snivre Daniel Ranchon à Paris où celni-ci projette de l'emmener, pour la soustraire définitivement à leur influence. Anne et Daniel se quittent, lui bouleversé par cette rupture, clle soulagée, même si elle assure l'aimer encore. Une première fois, Daniel revient en Bretagne, guettant ses futures virtimes tagne, guettant ses futures victimes durant la omit, mais sans mettre ses projets de vengeance à exécution. Uo temps, il croit sa «haine» exorcisée.

Le 7 juin 1986, on samedi sprès midi, il y a du monde dans le salon de coiffure des Blenchet à Locbrist. Le oez cheussé de lunettes de soleil, un homme entre, lunettes de soleil, un homme entre, qui tire de sous son imperméable une arme dont les chasseurs se servent pour tuer le gros gibier. Jean-Jacques Blanchet est abattn de dos. Son épouse, accourue sur le pas de la porte d'une pièce contiguë, est tuée l'instant d'eprès avec la même sauvagerie. Quelques heures plus tard, l'assassin se rend aux gendarmes, sans entre menace oue darmes, sans entre menace que celle de se tuer à son tour. Vengé. BERTRAND LE GENDRE

de nothe anyone andole

L'équipe de France de regly

s'est inclinée fate à celle d'Au-

gleterre (21-19), samed

16 mars à Twickesburg, près de Londres, pour le dereites preside

du Tournoi des cinq millions Co

succès merité parmet de Ry de

la Rose d'enlever le membline grand chelem de son lineales (1)

Las joueurs français ans a

trois essèls male s'ain par più ter à la pulsance géralique leurs advernires. He tentelle ainsi à la describre photo dessembles de la sement.

TWICEMELANE

de notre envoyé apécia

a Well dons England in Some même attendre que tos journes anglais et français to sistem codique de la foule qui aust envolu-la grasse pelouse de Twickenium. In message de Edicitations s'afficient déjà au-desses de transel d'audit de la la gaye dout disher brûlait de fêter en a XV de la Rose » qui venait de resuperar and dix-neuvième Tétrand des coire ciris nations et surfant des autivièmes des controls et surfant des autivièmes de la control de

grand choices (quates visualist quatre matches), a dies jou done, à cette Ampleliure, su ricuse d'un advantes trimbus

done, à cette Angemente, vecim-reuse d'un adversaire promiser qui pouvant, les ment, revendément mais à la fois la vissoire finale et le pap-cours sant finale mêtes faille, les lement, à cette Angelemen qui, par la même occasion, avant plant son revai du pair devant un finance.

Au-delà d'une single aperilli contre deux formations en quite de quatriens succite, or maio en quatriens succite, or maio en quatriens de deux ensocotions difficientes du tugles, donn stylos tele

classement. A E

"Footse & de

[28-25].

a Captale Bab s - alles for Maxwell - post los sement le Savie, saona alle de bordell est pour le monain et line de championnet balgare et pour le première fois desses dessents turt ann, rindus de programe la

pes ancora ramis. Mêma si

Le Monde

**SCIENCES** 

ET MÉDECINE

O Un policier blesse on sexagénaire en voulant défendre un de ses collègues. - Un homme a été grièvement blessé de deux balles de revolver tirées par un policier, dimanche 17 mars à Bourg-de-Péage (Drôme). Intervenant dans un quartier HLM de la ville, deux

Pendant les 15 Jours Gagnants Renault, vous avez vraiment tout à gagner:

**DES MILLIERS DE CADEAUX** avec 12 Renault 19-16 soupapes,

des milliers de chemises sport, de tee-shirts ou

de chronomètres à gagner.

Grand Jeu National Gratuit. \* Sous réserve d'acceptation du dossier par la DIAC.

aux porticuliers.

\*\*Offres non cumulables réservées

DES EQUIPEMENTS A PRIX RECORD\*\* qui vous laisseront l'embarras du choix.

DES REPRISES FULGURANTES\*\* pour partir au volant de votre nouvelle Renault.

CHEZ LES CONCESSIONNAIRES ET AGENTS REN

policiers étaient entrés dans l'appartement de M. Marcel Guillarmet, soixante-sent ans, qui avsit provoqué une inondation dans l'immeuble. Acceptant d'abord de discuter, l'bomme s'était ensuite saisi d'un couteau pour contraindre les fonctionnaires à sortir de

LES 15 JOURS GAGNANTS

DES CREDITS DIAC POLE POSITION\* avec des solutions de financement particulièrement intéressantes.

collègue en danger, un des policiers a ouvert le feu sur le sexagénaire. le touchant dans le dos et au cou. Une enquête a été confiée à l'ins-

pection générale de la police natio-

TAPEZ 36-14 MAS DANS TOUT LE RESEAU RENAULT PARIS ILE-DE-FRANCE &

41

## La victoire des gros bras anglais

L'équipe de France de rugby s'est inclinée face à celle d'Angleterre (21-19), semedi 16 mars à Twickenham, près de Londres, pour la dernière journée du Tournoi des cinq nations. Ce euccès mérité permet au XV de la Rose d'enlever le neuvième grand cheiem de son histoire (1). Lee loueurs français ont inscrit trois essais mais n'ont pu résister à la puissance physique de leurs adversaires. Ils terminent einsi à la deuxième place du clessement. A Edimbourg, l'Ecossa a dominé l'Irlande

#### **TWICKENHAM**

de notre envoyé spécial

« Well done England! » Sans meme atteodre que les joueurs anglais et français se soient extirpés de la foule qui svait envahi la grasse pelouse de Twickenham, le message de félicitations s'affichait déjà eu-dessus do tunnel d'accès sux vestiaires. Le pays tout entier brûlait de fêter ce « XV de la Rosen qui venait de remocres se Rose» qui venzit de remporter son dix-ocuviéme Tournoi des cioq oetions et sortout son oeuvième grand chelem (quatre victoires en quatre mstehes). « Bien joué », dooe, à cette Angleterre, victorieuse d'un adversaire tricolore qui pouvait, lui aussi, revendiquer tout à la fois la victoire finale et le par-cours sans faute. « bien joué », également, à cette Angleterre qui, par la même occasion, avait place son rival du jour devant ses lacunes.

Au-delà d'une simple apothéose entre deux formations en quête de quatrième succès, ce metch oppo-sait bien deux conceptions diffé-rentes du rugby, deux styles très distincts. Lors de ses précédentes apparitions, l'équipe anglaise avait misé sur la force de pénétration de ses «gros bras» de l'evant, au risque de réduire ses trois-quarts, au chômage technique fante de ballons d'ettaque. Au contraire, les trançaise avaient contaire, les Français avaient opté punt la haote voltige, laissant sux lignes arrière le soin d'aoimer le jeu et d'inscrire buit essais en trois matches contre les Ecossais (t.5-9), les Irlandais (21-13) et les Gallois (36.3)

« Peut-être les Anglais attendent-lls de jouer contre nous pour atta-quer à tout va », avait déclaré le trois-quarts centre Franck Mesnel à la presse britannique avant le match. Il se trompait. Les Anglais, finalistes malheureux l'an dernier contre les Ecossais, n'svaient nullement l'intention de changer de tac-tique – en étaient-ils d'ailleurs vraiment capables? – sous prétente qu'ils affrontaient ces esthètes du du is actionateur des estretes du jeu que sont Philippe Sella, Jean-Baptiste Lafond ou encore Serge Blanco, qui disputait là son dernier match du Tournoi des cinq

#### Les Bleus sens dessus dessous

capacité des avants français à résister aux charges du pack adverse. De ce match des « gros », comme les appelle le joueur-journaliste du Racing CF Philippe Guillard dans un roman rafitatchissant sur l'aventure de l'équipe parisienne (2), décoolerait la prestation des traisment des traisments pur le surgeau des traisments pur les autres des traisments pur les traisments pur « gazelles » (le surnom des trois-quarts). En bien, ce choc des packs, cette affaire de poids et de muscles entre jeunes gens d'envergure, les Français l'ont perdu l

Dominés dans tous les secteurs, en touche comme dans les regroupements, ils n'nut jamais pu maîtriser le jeu face à des Anglais qui oot toujours parfaitement occupé le terrain. Les pauvres gail-lards vetus de bleu ont même vécu

un après midi sens dessus dessous. A force de regarder ces foutus ballons qui n'en finissaient pas de partir en chandelle dans le ciel de Londres pour mieux retomber près de leur ligne de but, ils risquerent le torticolis. A goûter de trop près la peiouse et la boue de Twickenbam, ils s'exposèrent à des «moments d'égarement» qui per-mirent au buteur britannique Simoo Hodgkinsoo d'inscrire qua-tre pénalités et à l'ailier Rory Underwood de venir taquiner Jean-Baptiste Lafond pour mar-quer le seul essai anglais du match.

Le plus surprenant, dans cette défaite do XV de France, reste malgré tout l'efficacité des lignes arrière françaises. Elles ont trouvé le moyen d'inscrire trois essais le moyen d'inscrire trois essais alors que les ballons d'sttaque furent denrées rares et que le ter-rain, balayé par une pluie tenace, favorisait plutôt le rugby de tran-chée. Après leur succès trompe-l'enil contre les Gallois, il leur evait été reproché un manque de réa-

A Twickenham cela n'e pas été le cas. Ils ont su allier, efficacité et génie, en particulier sur le premier essai, marqué en début de match par le Mootferrandais Philippe Saint-André.

S'il o'avait pas été suivi d'uoc défaite incontestable, cet essai surait d'ailleurs été de cenx dont on cause jusqu'à plus soif dans les festivités d'après-meteb. Revoir Serge Blanco filer à toote jambes sur le côté droit, comme pris d'une sondaine folie, puis transmettre le balloo à Lafond. Cootempler ensuite la course de Philippe Sella. S'extasier devant le petit coup de

pied à suivre de Didier Camberabero pour lui-même, le lung de la ligne de touche. Retrouver ce fils de bonce famille quelque 100 mètres plus loin et compter les rebonds du ballon qu'il envoie, d'un oouvean coup de pied, vers Saint-André Dresser, enfin, le stupéssant bilan statistique de l'ex-ploit : cent mètres d'une slamboyante cavalcade, quatre passes et cinq joneurs pour l'un des plus beaux monvements de l'histoire du rugby français, « le plus bel essai jamais vu à Twickenham », dira la presse anglaise.

#### Des trois-quarts timides

Cet essai, plus encore que les deux sutres inscrits en seconde mitemps per Didier Camberabero et Franck Mesnel, n'elface pas la fai-blesse des avants, la maladresse de Pierre Berbizier, ni même la timidité des trois-quarts eo certaines occasions ( « On a trop subi et pas assez osé » dira Jean Trillo, l'eotraloeur des lignes arrière). Mais il a le mérite de souligner une dernière fois les possibilités d'une équipe vraiment superbe lorsqu'elle sait maîtriser sa folie et son enthousiasme.

A l'benre des bilans, celni do duo d'entraineurs Dubroca-Trillo est done positif. Son parcours dans le tournii 1991 vaut aujourd'hui à l'équipe de France d'occuper le deuxième rang en Europe et donc le quatrième dans le moode (Afrique do Sod mise à part), derrière la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Angleterre. Pour une formation qui restait ser un échec humiliant contre la Roumanie à Auch et deux cioglantes défaites face aux Blacks » néo-zélandais, c'est bien d'une résurrection qu'il s'agit.

Pourtant, à l'approche de la Coupe du monde (octobre 1991), il paraît désormais indispensable d'entamer la deuxième phase de ce retour au premier plan : la constitutioo d'un paquet d'avants capa-ble de rivaliser en puissance et en tonicité sveç ses futurs riveux et noo plus seulement avec des Gallois ou des Irlandais.

PHILIPPE BROUSSARD

(t) 1913, t9t4, t92t, 1923, 1924, 1928, 1957, 1980 et 1991. (2) Pourquoi c'est comment l'amour. Ed. du Franc-Dire.

**TOURNOI DES CINQ NATIONS** A Edimbourg : Eccese b. Irlande..... 28-25 A Londres : Angleterre b. France..... 21-19 Classement final. - 1. Andeterre. 8

pts; 2. France, 5; 3. Eposse, 4; 4. Ecosse

## **ECHECS**

Devançant Kasparov

#### **Ivantchouk** vingt et un ans gagne le tournoi de Linarès

Le Soviétique Vassili Ivantchonk, vingt et un ans, a gagné de haute lutte, à Linares, le plus fort tournni d'échecs jamais disputé. Avec oeuf poiots et demi sur treize possibles, il a devancé d'un demi-point Garry Kasparov, qui eveit toujours pris au moios la les tournois qu'il « disputés depuis l'abtention de son titre de champinn du monde en 1985.

Ivantchouk, qui n'a subi sucune défeite, a battu, cotre sutres, les trois premiers joueurs du monde : Kasparov, Karpov et Guelfand. Karpov, s'il « annulé sa partie cootre Kasparov (le Monde du mars), a subi un calvaire : quatre défaites (Anand, Ljubojevie, Ivantchouk et Speciman). 11 se retrouve septième ex aequo avec tout juste 50 % des points possi-

Autre vaiocu, le jeune prodige (médiatique?) américano-soviétique de seize ans Gats Kamsky. En termioaot dernier avec deux points et demi (uoe seule victoire cootre Ehlvest) il n'a pas justifié son classement de dixième joueur

13: 2. Kasparov, 9: 3. Beliavsky, 8; 4. Speciman, Youssonpov; 5. Salov, 7; 7. Karpov, Timman, 65; 9. Anand, Goarevitch, Ljubojevic, 6; t2. Guelfand, 5,5; 13. Ehivest, 3.5; t4. Kamsky, 2.5.

CYCLISME: Paris-Nice

## Le Suisse Tony Rominger vainqueur dans la controverse

Tony Rominger est le premier Suisae à inscrire aon nom au palmarès de l'éprauve cycliste Paria-Nice, qui s'est achevéa dimanche 17 mera, même si ce résultat doit être soumis à l'homulagetion de la Fédération internationala du cycliama pro-fessionnel (FICP). La victoire da Rominger ne souffre pourtant d'aucune contastation, tent le nnuvesu leeder des Toshiba e eurvalé catte quaranta et unième édition de la « course eu

#### La grève du casque

Vainqueur de deux étapes en individuel d'une autre avec son équipe, le Suisae a fini en beauté en ejoutant dimanche cella du contre-le-montre du col d'Eze. Au classement général, il tarmine avec près da deux minutes d'evance sur aun coéquipler Laurent Jelebert, Toshiba parechavent son succès avac le troiaième place de Martial Gayent.

Les organisateurs ont pourtent refueé d'officiatiser les résultats de la damière étape, tout comme caux de celle de samedi entre Toulon et Mandelieu-la-Nepoule, en raison de le grèva du casqua » nosarvéa par la grande majorité du paloton. L'Union cycliste intarnationele (UCI), qui e rendu le casqua nbligatoire catte année per mesure da aécurité, débattra de la question dens les jours qui viennant à Milen. La muuvament e commencé asmedi en solidarité avec le Français Frencia Moreau, mia hors course la veille pour evoir enlevé aon caaque alors qu'il spuffreit de la forte chaleur aur lea pentes du ment Faron. Il s'ast poursuivi dimanche sur les penses du col d'Eze, que la grande majorité das coureura ont escaladé sans

casque. Le président da la FICP, le Néerlendais Hain Verbruggen, s'est décleré sceptique sur les chences d'homplogetion du résultat de l'éprauve française. Il doit cependant rencontrer les orgenisetaurs de courses eyclistaa, mercredi 20 mers à Milan, et évoquer avac eux cetta situation. Meis l'aspoir da trouver une solution avent le premièra épreuva de la Caupe du monde, Milen - Sen-Ramo, qui eura lieu samedi 23 mars, demeure faible.

PATINAGE ARTISTIQUE: championnats du monde

## Le triomphe des Duchesnay et la déception de Surya Bonaly

Uo triomphe, une déception, Les Français Isabelle et Paul Duebesnay ont enfin réussi à détrôner les conples soviétiques en remportant, vendredi 15 mars à Munich (Allemagne), le titre de champion du monde de daose sur glace (le Monde daté 17-18 mars). Uo ao svant les Jeux olympiques d'Al-bertville, le frère et la sœur, d'origine canadienne, parviennent enfin à atteindre la plus haute marche du

Après avoir obtenu une médaille de bronze aux cha monde à Paris en 1989, puis une médaille d'argent l'an passé à Hali-fax (Canada), le couple Duchesnay a su ejouter le verdiet des juges aux epplsudissements du public. Avec Missing 2, un programme imsginé per leur eborégraphe Christopher Dean et prépare en cinq semaioes, les danseurs oot mis fio à la controverse qui les poursuivait depuis le début de leur carrière, en 1982 su Canada, patrie de leur père.

Le triomphe du couple aude-

jeune Réunioonaise Surya Bonaly, ebampionne d'Europe depuis le mois de janvier. Bieo qu'elle ait réussi uoe quadruple boucle piquée, une première puur uoe femme eo compétitioo, la petite patineuse de dix-sept ans o'a pas exécuté uo programme libre sans feute; samedi 16 mars. Son exploit dans les airs a été suivi de fautes de carres et de chutes qui lui oot fermé la route du podium. Elle termine le compétition à le ciopioone du munde étant 'Américaine Kristi Yamaguchi.

L'intrépide pede noire est ravie d'avoir effectué quatre tours sur elle-même et « ne regrette rien ». « On ne peut être déçu d'une cin-quième place quand on o seulement dix-sept ans et quaire ans de moins que la concurrence, assurait Didier Gailhaguet, l'entraîneur de la jeune fille. C'est un résultat prometteur pour Surya, qui ne participe à des championnals du monde que pour lo troisième fois. »

TENNIS: tournoi de Key Biscayne

## Révélation de Rodolphe Gilbert

Le Français Rodolphe Gilbert, qui disputait son premier tournoi d'importance sur le circuit profes-sinnel, a causé nne énorme surprise, dimanebe 17 mars, à Key Biscayne (Floride), en éliminant l'Américain Pete Sampres, vainqueur de l'US Open et tête de série numéro cinq, sur le score de 6-4,

Classé cent treote-deuxième juneur par l'Association des tennismen professionnels, Rodolphe Gilbert, agé de vingt et un sns, a domicé en soixante et une minutes l'Américain, qui reprenait le com-pétition après plusieurs semaioes d'arrêt pour une blessure. Le Fran-çais avait été battu au dernier tour des qualifications, mais avait été repeché comme « lucky looser» par suite du forfait de deux joueurs.

Deux sutres Français se sont qualifiés pour les seizièmes de finale du tournoi masculin : Henri Lecoote, vainqueur de l'Espagnot Francisco Clavet (6-2, 4-6, 6-4), et Guy Fnrget, qui a bsttu l'Améri-cain Dan Goldie (6-1, 6-3).

Deux Françaises se soot qualifiées pour tes buitièmes de finale du tournoi féminin : Nathalie Tauziet, qui a dumioé le Néo-Zélandaise Claudine Tauleafoa (6-2, 3-6, 6-2), et Mary Pierce, qui a éliminé l'Allemaode Barbara Rittner (6-3,



| RESULTATS O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |
| Gora on The Consessed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b   1       | 586 ZFL F         |
| The Party of Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4           | CT 165 F          |
| The same of the latest of the | <b>10</b> 0 | 3 439 F           |
| Short No. 12 May 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROTOTE     |                   |
| - MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | ]                 |
| Dar 84 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3           | 1                 |
| MATCHS DU LOUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OF INCOME   | TORNER<br>CHOPIES |
| CLIPPER DESIGNATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 rbg       | 28 8              |
| MACO CONTRACTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |
| NAMES OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 161       | 26 F              |
| MOTION NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 726         | 286 F             |
| PRODUCE SERVICE LINE IS THE TANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120         |                   |

郵 斯onde SCIENCES ET MÉDECINE

## « Captain Bob » en Bulgarie

**FOOTBALL** 

SOFIA

de notre envoyé spécial

« Captain Bob» - alias Robert Maxwell - peut être content : le Stavie, « son » club de footbell, est pour le moment en tête du championnat bulgare et, pour la première fois depuis quarantehuit ans, risque de remporter le

Pourtant, s'il était venu, ce dimanche 24 février, au stade du Slavia, dane la proche bantieue de Sofia, le milliardaire britannique eurait été déçu. Non pas tant par la score - eon équipe triompha par cinq buts à deux - maia par le peu de publicité faite à ses couleurs.

Quelques timidee pancartes à son nom, furtivement pleçées sous lee tribunee, c'eet sana doute un peu mesquin, compte tenu des 100 000 dollers annuels eccordés eu club par le megnat de la presse britanni-

Le froid glaciel qui régnait eur Sofia justifie en pertie cette timidité apparenta. « Nos joueurs portent en ce moment un pullover, et nous n'avons pae ancore les moyens d'y faire gra-ver le nom de Maxwell », fait remarquer le directeur du Slavia, M. Grigorov, qui explique einsi lea raisons de l'arrivée de Robert Maxwell : «La Slavia est le plus vieux club de football de

FOOTBALL

Première division

(Trentième journée)

Hier b. Lyon

Saint-Etierne et Marsella

Brest b. Nantes.

Toulon at Caen Auxerte b. Nice .

Monaco et Cannes.

roujours été animés d'un esprit d'indépendance et de liberté. On disalt eusai que c'était une querre, elle était parrainée par un certain nombre de commer cants juifs. Comme Robert Maxwell est d'origine juive, il e été

intéressé par notre club. » Pour le moment, les accords passés entre le patron du Mirror Group et le Sievia ont peu de beaes juridiques solides, à l'image d'ailleure de tout un pays qui n'eet plus tout à fait socialiste mais pae encore libé-

L'attrait des sources thermales

Les joueure du club, si l'on en croit leur président, n'ont pes attendu pour choisir leur camp : « Maintenant, ils ne pensent qu'à l'argent at ne perient que d'argent. Avant, il y avait quand même une m*oralité, u*n esprit d'équipe, un club. Aujourd'hui, l'arreur est collective meis les

privilèges individuels. > Rossen Kroukov, un des attaquenta de l'équipe, ne nie pes cat attrait pour l'ergent étranger. « Mon but, dit-il, comme celui de tous mee camarades, est bien entendu d'être acheté par una équipe occidentale, Ce n'est pas uniquement pour l'ar-

tions d'entraînement et de jeu. En ce moment, nous ne mangeons pas assez de viande ici. n'evons même pas d'eau cheude I ». Conclusion du président du club : « Si tout marche bien, peut-être un jour seronsnous capeblee de rendre son argent à M. Maxwell. Ainsi nous gardarons notre dignité natio-

« Captain Bob » l'entendra-t-il de cette oreille? Si son attachement au football est indéniable,

ai se volonté d'Invastir en Europa de l'Est est euasi indiecutable - n'est-li pee originaire de Tchécoslovaquie? -, on le aoupçonne toutefois, ici, de ne pee s'intéresser uniquement eu Slavia. A quelques centaines da mètres des installations du club coulent en effet dae sources d'eau thermele parmi lee plus purea de Bulgarle et qui aont déjà renummées pour le traitement des maladies osseuses.

Le club, une fois qu'il sera privatisé, ecuhalte devenir acqué reur de ces aources. Robert Maxwell aurait dana ees tiroirs projet d'Invectissament considérable visant à transformer l'ensemble en un « Baden-Baden bulgare ». Le tour sereit joué, et vive le football l

JOSÉ-ALAIN FRALON

### Les résultats

CHAMPIONNAT DE FRANCE 5. Rodez, 31.

Paris SG b. Bordes Toulouse b. Sochaux 2. Auxerre, 39; 3. Monaco, 38; 4. Mont pellier et Carnes, 33; 6. Metz, 31; 7. Lille et Paris-SG, 30; 8. Brest et Nantes, 29; Caen, Nice et Lyon, 28; 14, Nancy, 27; 15. Bordeaux et Sochaux, 26; 17. Seint-Toulon et Toulouse, 25;

(Vingt-huitième journée) GROUPE A

Strasbourg b, Nimes Epinal b. "Istres ...... Ajaccio b. Gueugnor Radez b. Dijon Chaumont b. Dunkerous Annacy et Valenciennes. Classement. - 1. Nilmes, 36 pts: Valenciennes, 34; 3. letres et Alès, 33;

GROUPE B

Le Mans et Guingemp... 'Angers et Le Hevre .... 'Créteil et Saint-Ouemin Laval b. "La Roche-sur-Yon Seurin et Rad Star Rours b. Bassivals Niort et Orlées

Classement. - 1. Ls Havra, 38 pts;

SPORTS ÉQUESTRES

Coope da monde à Paris-Berty

2. Angers, 35; 3. Laval, 33; 4. Lans, 32; 5. Rouan, 31.

En s'imposant, dimanche 17 mars au Palais omnisports de Paris-Bercy, dans le Grand Prix comptant pour la Coupe du monde de sant d'obstacles, le Français Hubert Bourdy sur Morge: a quasiment assuré sa qualification pour la finale de cette compétition, qui aura lieu eu mois d'avril à

Sept cavaliers s'étaient qualifiés pour le deutième barrage, mais trois seulement ont réussi un nouveeu « sans faute » et Bourdy s'est montré plus rapide que son compa-triote Eric Levallois (Merci d'Agon) et la Néctandais Jen Tops (Top Gen Le Sale). Le Britannique John Whitaker (Mitton), chemplon d'Europe, et le Français Eric Navet (Quito de Beaussy), champion du monde, ont commis de petites erreurs en fin de per-

Classement final : t. Ivantchouk, 9.5 str

# Les « Contes » de l'ambiguïté

Offenbach mis en boîte par Alfredo Arias. La boîte du rêve, évidemment

LES CONTES D'HOFFMANN au Châtelet

Vendredi 15 mars, soir de la première des Contes d'Hoffmann, Olympia, la femme automate, était fachée avec le diapason. Dimanche, elle trillait et vocalisait avec aplomb. Mais Giulietta, la courtisane, n'avait cette fois plus de voix et, réduite à mimer, était doublée en coulisses par la mére d'Antonia. Glorieuses incertitudes de l'Opéra... Ce qui n'empêcha pas le public, plutôt survolté, de rendre hommage aux dames (aphones ou pas) et de siffler un peu le metteur en scène, comme il se doit. « Au moins, se félicitait un spectateur, ils ne nous ont pas construit trois étages de décors sinis-

Chercau, Peduzzi, les brumes de la Baltique, Offenbach pris dans les glaces d'un regard distant et criti-que... C'était à Gamier, voilà dixsept ans déjà. Le duo «scandaleux» de cette nouvelle production du Châtelet? Alfredo Arias, metteur en scène de l'allusion, de la dérision, du mauvais goût caressé et sans cesse esquivé, esquivant ici en effet – non sans quelques références appuyées – les pièges de la lecture psychanalytique; mais aussi ceux de l'onirisme, que; mais aussi ceux de l'ouinsme, du fantastique, de la parodie, du cabaret, de la revue travestie, glis-sant avec virtuosité d'Offenbach à Hoffmann, des « petites dames de Paris» aux ambiguités de l'âme ger-manique, sans renoncer au tango, au retro années 50, ni au soudain foudroiement d'apparitions mena-çantes, de boites torturantes, de partiels tout droit venus d'un inconscient inspiré. L'Argentin Arias en grande forme, au demeu-rant, réveur éveillé, manipulateur de l'espace scénique (ici coupé en tous sens, parcouru à toute vitesse selon des trajectoires croisées : tranché et lacéré à l'image du corps en morceaux de l'automate Giuletta, à l'image de ces trois Contes, vision démultipliée d'un même rêve de femme). Arias : l'élégance d'un talent proliférant, cassant toute «lecture» univoque des qu'il l'a sus-citée, sinistre et gai à la lois, Sédui-sant, agaçant. Almant agacer en tout

Le complice, e'est Roberto Plate, autre Argentin de Paris, artisan principal du climat d'ambiguîté. Son décor est une boîte à quadruple fond, une scène de théâtre plantée sur la vraie scène du Châtelet, un volume insensé, non délimité, ouvert au final sur un au-delà blanchâtre, tout juste ponctué le reste du temps par plusieurs couches de rideaux de scène, noirs comme la mort, rouges comme le sang, trans-parents comme le regard, rideauxpaupières sans cesse ouverts et fer-més, rideaux-écrans sur lesquels viennent se projeter des images de cinema (images d'yeux, évidem-

#### Bonne distribution, mauvais accent

Dedans, dehors, les personnages sont tour à tour happes et rejetés brutalement par cet espace imaginaire, chaque déplacement dans les marges produit un effet de dépha-sage déconcertant. Et, comme chez Chéreau-Peduzzi, la seène est le reflet de la salle: les choristes applaudissent les chanteurs; les danseurs - marionnettes flasques écoutent et regardent des coulisses en sommeillant. Et cette dualité entre le «faux » et le « vrai » théâtre créc d'autres lignes de force encore, d'autres trajectoires croisées, d'autres sous-espaces morcelés.

De toutes parts, le rêve sort de la boîte. Suite de numéros bien calibrés, rarement forts musicalement, toujours charmants, délicieux quelquefois, l'opéra d'Offenbach est-il de poids à supporter un tel enchevetrement d'idées, de formes et de mouvements? Un peu dépassé par les événements vendredi, nous revenions dimanche, pour constater que le spectacle supporte d'être vu deux fois et s'allège considérablement à la seconde vision. Au som-met : l'acte vénitien, entièrement

COMPRENDRE LA CODIFICATION.

Un numéro spécial de la revue française de droit

administratif.

Editions Sirey



Leontina Vaduva dans le rôle d'Antonia

construit sur le double et le dédoublement. En tête de la distribution se place done naturellement celle qui, dans l'opéra, incame le double et l'ambiguïté : Hanna Schaer, parfaite de naturel dans son travestissement de muse et d'étudiant, un peu sur ses gardes vocalement lors de la première. Mais quelle aisance dimanche! Que de tendresse pudiquement glissée dans cette voix aux graves androgynes, aux médiums veloutés! On retrouvera cette grande mezzo dans Ariane et Barbe-Bleue,

Mort de l'écrivain

yougoslave

Miodrag Bulatovic

L'agence l'anjug a annoncé la mort joudi dernier 14 mars de l'écri-

vain yougoslave Miodrag Bulatovic,

D'origine extrêmement modeste,

il eut une enfance marquée par une atmosphère tragique - son père fut

assassiné alors qu'il avait onze ans

ct le tueur eut les oreilles et les yeux arraches avant d'être achevé à son

tour - qui allait se refléter dans la

majeure partie de son œuvre. Il avait été récemment l'auteur de plu-

sieurs articles dans la presse serbe

Miodrag Bulatovic, qui fut consi-déré comme l'«enfant terrible» de

la littérature yougoslave, était sur-tout un anticonformiste dont les

attitudes ont fréquemment pu paraître paradoxales. Prêt (en 1985)

à dénoncer les interventions des

autorités politiques dans la création littéraire, critiqué pour des œuvres

jugées sarcastiques sur certains épi-

sodes de la derniére guerre et de la résistance conduite par Tito, il n'en

était pas moins jusqu'à ses derniers jours membre du Parti socialiste

serbe, héritier de la Ligue des com-

munistes de Yougoslavie. Enfin, bien que né au Monténégro, il avait

épousé avec une ardeur frisant le

fanatisme la cause du nationalisme serbe, au point de s'attirer de solides inimitiés dans d'autres groupes ethniques de la fédération.

Plusieurs œuvres de Miodrag Bulatovie avaient été traduites en

français, parmi lesquelles le Coq rouge (1963), le Loup et la cloche (1964), le Héros à dos d'âne (1965),

Arrête-toi Danube (1969) (tous les quatre au Seuil), enfin Gullo Gullo (Belfond, 1985).

LA CODIFICATION

DE L'IMPOSSIBLE

DU CODE RURAI

DE L'ENVIRONNEMENT

AU CODE

LETTRES

cardiaque.

sur Dracula.

en avril. Parsifal presque idéal à Amsterdam en ce début de saison (le Monde du 12 septembre 1990). Barry Mac Cauley sait, lui aussi, bouger sur une scène. Le voici en Hoffmann bondissant et passionné, passant avec naturel de l'exaltation à l'accablement, beau et fou comme le veut le rôle. La voix reste malheureusement accrochée dans la poitrine, ce qui n'est jamais bon quand on chante en français. Mais on entendra beaucoup\_parler de ce ténor à la rechnique bétonnée.

On e dit les hauts et les bas d'Olympia (Tracy Dahl), les cordes vocales irritées de Giulietta (Kathryn Harries), le courage de le petit rôle de la mère d'Antonia et le rôle écrasant de la courtisane. Antonia, c'est Leontina Vaduva, un tout petit pen engoncée dans son emploi de poitrinaire infantilisée, mais plus épanouie vocalement que dans les Pècheurs de perles à Favart en février.

Dans le quadruple rôle du néchant (Lindorf, Coppélius, Dr Miracle, Dapertutto) le jeune bary-ton-basse néerlandais Harry Peeters chante d'une voix agréable et éclatante un français embarrassé. Et impossible d'oublier que le ténor (très anglais) Francis Egerton est basé à Covent Garden. Dans l'ensemble, donc, bonne distribution,

Pour ces Contes et l'Ariane qui suivra (après la Damnation de Faust, les deux opéras en version scénique de la saison « musique française » au Châtelet), Marek Janowski a prêté l'Orchestre phil-harmonique à Eliahn Inbal. Après ovoir longtemps travaillé à Franc-fort, ce chef israélien entame, en pleine maturité, une carriére solo

Il le dit : les Contes d'Hoffmann sont l'opéra le plus wagnérien d'Of-fenbach. Et il le montre dans la fosse, par l'intensité du son, le soin des transitions, la recherche d'une continuité du prologue an final, gageure dans une œuvre faite de pièces et de morceaux, œuvre qu'Of-fenbach laissa inachevée et qu'Inbal porte à incandescenee, avec conscience, avec respect, comme s'il s'agissait de la plus belle musique du monde. Ecoutez les cors, et le chœur final, vous penserez comme Inbal.

➤ Prochaines représentations : las 20, 23, 26 et 28 mars, à 20 heures. Tél. : 40-28-28-28. Rentransmission en direct aur

# Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806 F

ADMINISTRATION: 1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél.: (1) 40-65-25-25 opieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311 F

Edité par la SARL le Monde Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944

Capital social : 620 000 F

Principaux associés de la société : Société civile « Les rédacteurs du Monde »

Association Hubert-Beuve-Méry » Société anonyme des lecteurs du Monde Le Monde-Entreprises, M. Jacques Lesourne, gérant



mission paritaire des journ et publication, a 57 347 ISSN :0395-2037

Le Monde TÉLÉMATIQUE saz 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

Jacques Lesourne, président

Françoise Huguet, directeur général Philippe Dupuis, directeur commercial

5, rue de Mouttessuy, 75007 PARIS Tél. : (t)45-55-9t-82 ou 45-55-9t-71 Télex MONDPUB 206 t36 F

Tetefax 45-55-04-70 · Société Mule du journal le Monde et Régie Presse SA.

Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1] 40-65-29-33

A DONINGER CONFES

| TARIF  | FRANCE  | SUISSE-BELGIQUE<br>LUXEMBOURG | AUTRES PAYS Voie normale-CEE |
|--------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 mois | 400 F   | 572 F                         | 790 F                        |
| 6 mois | 780 F   | 1 123 F                       | 1 560 F                      |
| t 20   | 1 400 F | 2 086 F                       | 2 960 F                      |

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande.

Pour vous abonner, renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

sse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à

## BULLETIN D'ABONNEMENT

Durée choisie: 3 mois 🗆 6 mois 🗆 Nom: Adresse :

Code postal: cuilles aveir i obligeance à cerire tous les noms propres en capitales d'imprimerie

## Cet accident divin de la danse

DUENDE Y MISTERIO DEL FLAMENCO d'Edgar Neuville

Ronda est la ville la plus myatérieuse du monde, la plus évidente. C'est à Ronda qu'a été inventé le rite moderna de la tauromachie par Pedro Romero. Les arènes y sont infiniment plus belles qu'aillaura. Ronda ast la ville de la femille Ordones, tant almée d'Hemingway. A Ronda, la rue principale porte le nom da Rilke, qui y e vécu. Et brutalement, dans cet enfer de la douceur, la ville s'arrête à pic, au bord d'una falaisa qui doit blen marquer une des axtremités du monde. C'est au piad da cette falaisa que danse Antonio dans le film d'Edgar Neuville, Duende y misdete de 1961, eomma la Course de taureaux, de Pierre

Braunbergar, commentée par Leiris. Neuville, écrivain et ami da Cocteeu, a donné au fis-menco denaé et ehanté son documentaire poétique exact, justa, lyrique et froid. La titre ne mant pas. On entend la mystère et l'on pressant la duende, cet accident divin de la

Le négatif du film s'était décomposé. Le Filmoteca de Madrid l'a reconstitué, sous la direction de Daniel Aragones qui avait inventé la procédé original grâce auquel le tournage avait pu se faire : le Cinéfotocolor. Trois copies miraculeu-sement retrouvées ont servi de base à ce travail. Rareté documentaire, poétique, musicala et technique, Ovende y misterio del flamenco a été présenté le 17 mars à l'Opéra Garnier par le Cinémathèque de la danse.

FRANCIS MARMANDE

## La philosophie du haricot

Chorus des Hauts-de-Seine : un mois de variétés françaises aux portes de Paris

Un million et demi d'habitants, ment des Heuts-de-Seine s'épanehe autour de Paris, de la nationale 20 à le boucle nord de la Seine, de Bagneux à Gennevilliers. Un ensemble unique qui, pour mieux envelopper le flanc ouest de la capitale, a pris la forme d'un

Conservé trop longremps à son état sec, le tout pouvait, malgré la présence de quelques éléments fer-tilisants (la Défense), se figer jusqu'à la désintégration poussié-rense, Cités dortoirs et cosmopolites du nord du département (Clichy), nids douillets pour pavillons du sud (Fontenay-aux-Roses) ou repères chics de l'ouest (Neuilly-sur-Seine), ce départe-ment éclaté à bien du, une fois-passés les débuts de la décentralisation, s'attaquer à son problème d'identité. D'où l'idée des élus de faire germer des potentialités cul-

Les Heuts-de-Seine possèdent une belle panoplie de théarres et de salles de spectacle de cinq cents à mille places, dont certaines ont fait prenve d'une vigueur nova-trice. Les Amandiers, à Nanterre; les Gémeaux, à Sceaux; le Théâtre Jean-Vilar de Suresnes, le Théâtre André Malraux, à Rueil, le Théâtre de Gennevilliers, le Paci d'Issy-les-Moulineaux; oo encore la salle des fêtes de Colombes (construite par Fabre, Perrotet et Cattani, les architectes du Théâtre de le Colline), autant de petits points qu'il restait à relier ponr obtenir un dessin net de la carte du susditharicot.

#### Un succès encourageant

Devinette : qu'est-ce qui n'a pas de centre, mais beaucoup de rami-fications, qu'est-ce qui est un et multiple? Un festival. Sur le plan médiatique, le succès du Festival de musique de l'Orangerie de Sceaux et celni du Thjéatre de Boulogne-Billancourt, consacré an blues, étaient plutôt encoura-

En 1982, Nanterre fait partie des quatre villes françaises choisies pour aceueillir un Centre régional de la chanson, nne expérience anjourd'bui parvenue à terme. Mais la ville de Rueil-Mal-maison reprend alors l'idée d'un « Tremplin » consacré au lance-ment de jeunes chanteurs, en partenariat avec l'Adiam (Association d'information et d'action musi-cale) des Hauts-de-Seine. Puis, l'arbre créa la forêt. Après quatre ans d'expérimentation, les Trem-plins devinrent les Chorus, un ensemble de cinquante spectacles de variétés francopbones en tous genres, répartis sur vingt-deux

villes du département. La logistique est assurée par l'Adiam pour une enveloppe globale de six millions de francs, plus un autre million d'aide à l'achat des spectacles, dont la responsabilité est laissée aux communes.

Rueil e gardé les Tremplins (le Rueil e gardé les Tremplins (le 23 mars), qui gratifient les lau-réats (les années précédentes : Jac-ques Haurogné, Mouron, Véroni-que Gein, Anne Baum, Coriae-Millian) de 70 000 francs d'aide en natore – montage de tournée, premières parties, réalisation d'un album. Châtenay-Malabry vient de clore un week-end «humour». Clichy, où Charles Trenet fera un Clichy, où Charles Trenet fera un détour (le 20), e pris les couleurs du rock. A deux pas (de banlieue) du RER Nanterre-Présecture, l'Espace Chorus, une structure mobile de cinq mitte places, accoeithe les chéris du public : Roch Voisine (le 24), Thiétaine (le 25), Julien Clere (le 28), Michel Sardon (le 30), Eddy Mitchell (le 2 avril).

#### L'appel de la capitale

Chorus souffre des manx communs à tous les festivals, surtout jennes, et ici, plus qu'ailleurs, 'ombre de Paris est écrasante. Jacques Favari, délégue départe-mental à la musique et à la danse, cofondateur des Chorus, constate avec amertume, mais non sans espoir, que bénéficier d'une création reste pour le moment un pari difficile.

Même si trente mille entrées ont été vendues en 1990, les Chorus n'ont pas encore forcé le respect d'agents artistiques qui résistent mal à l'appel de la capitale. Ainsi des dates de concert ont-elles été rajontées après coop dans des salles parisiennes et très largement annoncées par voie d'affiche. De quoi truster la clientéle. Il y a là comme une injustice. C'est bien pourquoi l'enjeu des Chorus donner à la banlieue ouest de Paris un espace musical - passe nécessairement par la construction d'une vraie « saile de l'Ouest », nn Zénith de trois mille à cinq mille places, dont l'étude de faisabilité a commencé. Fera-t-il sortir Paris de ses murs et la banlieue de son

VÉRONIQUE MORTAIGNE ➤ Chorus das Hauts-de-Seina. Rens.: 47-29-33-33. Loc.: Minitel 3615 FNAC ou 3615

🗆 Un Gallé adjugé 2 375 000 F. 🗕 Un vase d'Emile Gallé datant de 1903 a été adjugé 2 375 000 F à un collectionneur japonais anonyme, le 17 mars à Lyon, lors d'une vente organisée par le commissaire-priseur Jean-Claude Anaf.

Le Conseil d'Etat, la Cour de cassation. La France et las pays occidentaux.

QUE JUGENT LES JUGES?

Un numéro spécial de la revue françaisa de droit revue françaisa administratif.

Editions Sirey



THÉATRE

au Théâtre national de Marseille

Quand la guerre, la vraie ceff qui tue, met aux prises, essenties lement, Occidentaus et Arabes, s devient très difficile de metter es scene l'œnvee magnifique e insoumise de Genet, les Para vents, et plos particulièrement. Marseille, où les échès da comb du Golfe et les moss du poète peuvent susciter à tout moment ine résonance sinistre.

Dès le printemps 1949, danc bes te printemps 1940. Sone bien avant l'invasion de Konet. Marcel Maréchal s'était propose de monter la pièce de Cemet. Mais après l'éré, cet striete capage et responsable décidait de différer son projet initial et de se rabatire sur la Paix, d'Armiophane.

Cela, déclarait-il, pour éviter de se retrouver avec une conorte d Front national aux portes de Crice, En 1951, soit et pleses guerre d'Algerie, Jean Viller avan présenté une version a actuali-sée » de cette comédie. Maré hei a décide de l'imiter. Aide de l'acquipe du TNM, is a comme pris de nourrir la pièce des mot terribles on debles, de l'actualis

En route donc, pour saisre in aventures de Lavendauge, ex-Try-gée (François Clavies, excoré im peu vert le soir de la gremière mais à la condeur promitteme, dans sa voix comme dans sa chair), ce paysna d'Attique détair à élever un bonnier afin d'aller an ciel exiger des dieux la Monnier.

Entre 421 avant Joses-Christ et 1991 après, l'ésure d'Ariano phane s'est surchié, selon l'amp-ration de ses divers lacteur, il sa d'Artagnan, d'un Assodic, d'un Reporter photographe, d'un Cal-benit, d'un Phoofe, patron-perbent en droite ligne du Viene





## Aristophane dans l'actualité

Le satiriste grec montrait déjà

que la terre pue

LA PAIX au Théâtre national de Marseille.

Quand la guerre, la vraie, celle qui tue, met aux prises, essentiel-lement, Occidentaux et Arabes, il devient très difficile de mettre en scène l'œuvre magnifique et insoumise de Genet, les Parnvents, et plus particulièrement à Marseille, où les échos du conflit du Golfe et les mots du poète peuvent susciter à tont moment une résonance sinistre.

Dès le printemps 1990, done hien avant l'invession du Koweit, Marcel Maréchal s'était proposé de monter la pièce de Genet. Mais après l'été, cet artiste engagé et responsable décidait de différer son projet initial et de se rabattre sur la Paix, d'Aristopbane.

Cela, déclarait-il, pour éviter de se retrouver avec une cohorte du Front national anx portes de la Crice. En 1961, soit en pleine guerre d'Algérie, Jean Vilar avait présenté une version « actualisée » de cette comédie. Maréchal a décidé de l'imiter. Aidé de l'« équipe du TNM », il a entrepris de nourrir la pièce des mots, terribles on drôles, de l'actualité

En route donc, pour suivre les aventures de Lavendange, ex-Trygée (François Clavier, encore un peu vert le soir de la première, mais à la rondeur prometteuse, dans sa voix comme dans sa chair), ce paysan d'Attique décidé à élever un bousier afin d'aller au ciel exiger des dieux la libération

Entre 421 avant Jésus-Christ et 1991 après, l'œuvre d'Aristopbane s'est enrichie, selon l'inspiration de ses divers lecteurs, d'un d'Artagnan, d'un Assedic, d'un Reporter-photographe, d'un Cul-bénit, d'un Phocée, patron-pêcheur en droite ligne du Vieux

Port, d'un Marchand d'armes, de missiles Sond et Patriot, de fausses factures, de la voix de François Mitterrand, Zeus gaulois de la fin du siècle, de quelques mesures de musiques très diverses – disons, pour simplifier, de Mozart an rap, – de patins à roulettes, d'un camouflage de campenne d'un porte roi

pagne, d'un porte-voix... Chez Marcel Maréchal, comme chez Aristophane, on ne s'inté-resse guère aux dieux, à l'excep-tion d'Hermès - ici un patinent extravagant en rohe de mousse-line hieue (excellent Pierre-Constant). Les hommes, en revanche, sont au premier plan, d'autant que les dieux ont déserté le ciel, effarés par la puanteur des bumains, qui ne s'en trouvent pas

### Un rythme de comédie musicale

Ceux-ci sont tour à tour acteurs et spectateurs, tantôt individus qui expriment des sectiments multiples et contradictoires sur la désorganisation de la Cité (dans le aillage du plus important d'entre enx, Lavendange), tantôt col-lectivité, ou groupe, qui chante les désespoirs et les espoirs d'un monde meillenr dans le sillage de Corypbée (Jean-Paul Bordes, bien déjà, mais qui pourrait, comme dirait Aristophane, « la ramener » un peu plus).

Le metteur en scène, dans le décor ingénieux mais aux fini-tions un pen insuffisantes de Jacques Angéniol - un sol façon « agglo » ... - a imagné pour cette Paix un mouvement, un rythme de comédie musicale sans chansons. Cela cree une distance, nn déséquilibre, un effet de fan-tastique sombre qui rendent possible et fortes toutes les grossière-tés, toutes les invraisemblances, tontes les brutalités youlues par tous les auteurs de la pièce et

CINÉMA

CULTURE

## Mélo, musique et larmes

Au programme de «Mozart au cinéma» un film nazi, pratiquement inconnu en France

WEN DIE GÖTTER LIEBEN assumées souvent avec hrìo par la de Kad Haril troupe nomhreuse - vingt-trois

> Le 5 décembre 1941, pour le cent einquantième anniversaire de la mort de Mozart, Joseph Goebhels, ministre de l'information et de la propagande du troisième Reich, déclarait : « Plus qu'à quiconque, c'est à son œuere que s'ap-plique le mut : être allemand, c'est être clair. Mozart réunit en lui les plus beaux aspects du cuructère allemand ». A cette époque, il n'y avait plus d'Autriche, et Mozart se trouvait, à son tour, annexée par la culture hitlérienne.

C'est à Vienne qu'on entreprit, en 1942, un film sur la vie du compositeur titre Wen die Götter lieben (Qui est aime des dieux) - citation d'un poète gree qui continue ainsi :

«est lòt rappelé à eux». Le réalisateur Karl Hartl, ne à Vienne en
1899, était un vétéran de la société de production autrichienne Wien-Film. où il avait débuté en 1917. Au cours des années 30, il avait

toure, dans les studios de Berlin, des films souvent en double version allemande et française, dont deux histoires de science-fiction et un Buron izigane d'après l'opérette de Johann Strauss. Après l'Ans-chluss, Goebbels le nomme chef de production du cinéma nazi à Vienne. Etait-il vraiment le einéaste le mieux indique pour celebrer ideologiquement le • inusi-cien ullemand »? Le scenario d'Eduard von Borsody, d'après une nouvelle de Richard Billinger (romancier dont s'inspira Veit Harlan pour la Ville dorer, en cette même année 1942), est plus conforme aux mélodrames sentimentaux destinés au « réconfort » du peuple allemand en guerre qu'à ces biographies de grandes figures allemandes - rois, savants, écrivains, artistes - dont Harlan et Steinhoff, pour ne eiter qu'eux, faisaient alors des tableaux célébrant la grandeur du Reich hitlerien.

#### La ménagère et le génie tourmenté

lei, même si l'on retrouve le soin toujours apporté aux reconstitutions historiques et les éclairages « anti-expressionnistes » faisant seintiller dans le blane laiteux et le gris nuancé les soies, les brocarts, les décors rococo propres à tout le cinéma nazi, le « style viennois », ahâtardi dans l'attendrissement et

les élans du cœur, l'emporte. Le film prend Mozart adulte, au moment où il quitte Salzhourg avec sa mère, pour un voyage à Paris qui va se révéler décevant (représenté sculement par quelques earlons de commentaire!), et le quitte à sa mort. A la figure emblé-matique de la ménagère soutenant le génie tourmenté au prix de ses souffrances, s'opposent la radieuse beauté et la coquetterie d'Irene von Meyendorff. Hans Holt, un jeune premier que le publie fran-çais avait appris à connaître dans

les films distribués sous l'Occupation, était un Mozart pour publi-eité de Delikatessen. Qu'il ait composé semble presque accessoire. Charge de l'illustration musicale, Alois Melichar a retenu juste quelques pièces, dont l'une exécutée par un prince mélomane qu'inter-prète Curd Jurgens; plus de courts extraits de l'Enlèvement au séruil. des Noces de Figuro, de Dun Gio-ranni, la Flute enchantée. Puisque Louise est cantatrice. Irene von Meyendorff est censée chanter la lettre à Aloysia, Chérubin, Zerline et la reine de la nuit. Seul miracle de ce film sorti des placards du cinéma nazi, c'est la voix réellement divine d'Erna Berger, une des plus grandes chanteuses mozar-tiennes des années 30-50, que l'on entend. Quant à la misc en scène, elle relève des mêmes cliches que

le scénario. Wen die Götter lieben fut presente en grande première à Salzbourg le 5 décembre 1942. Après la guerre, Karl Hartl continua sa car-rière comme si de rien n'étais, Il a réalisé un autre Mozart en 1955, Il est mort en 1978.

JACQUES SICLIER ➤ Wan dia Götter lieben figure (en version originala non sous-ti-tråe) dans la rétrospectiva « Mozart à l'écran » (jusqu'au 27 mars) organisée par Ciná-Classic et la Fondation GAN pour le cine qui comprend des pour le cinéma, Dans cetta rétrospective qui comprend das opéras filmés (Don Juan, da H. Walter Kolm-Valtee, 1956; Don Giovanni, de Losey, la Flûte enchantée, d'Ingmar Bargmen, la Clémance da Titus, de Jean-Pierre Ponnella, Bastien, Bastienne, de Michal Andrieu), on recommande, partieulièrement racommande particulièremen Une saison italianne, da Pupl Aveti, chroniqua d'une réverie romantique de Mozart adoles-cent, du côté de Bologna, en 1770. Et, bien sûr, Amadaus, de Milos Forman.

# American Language Program

Du 2 Avril au 29 Juin. (Vacances 22 Avril - 5 Mai)

Compréhension

comédiens - réunie à Marseille.

Cela ne règle pas pout autant

tous les problèmes liés à la

réalisation de ce théâtre d'avant

le théâtre, d'avant les salles de

théâtre, d'avant le public du théâtre. La Puix ressortit

do théâtre de roe, avec ses cris,

ses violences, son désordre

Peut-être faudrait-il un jour avoir le courage et la fantaisie de

« monter » cette pièce où on vou-

ut jadis qu'elle fût jouée. Cela lut jadis qu'elle fût jouée. Cela ferait certainement disparaître ce sentiment d'insatisfaction que l'on éprouve à chaque mise en jeu

dans un lieu clos et done contrai-

gnant - à la Criée moins qu'ail-

leurs, il fant le souligner - des

TNM/13, qual de Riva-Nauve. Juaqu'au 20 avril (horaires variablas). Tél. : 91-54-70-64.

**OLIVIER SCHMITT** 

comédies d'Aristophane.

- Conversation
- Civilisation des USA
- Medical English Video
- · Let's Talk Business Cinema
- Legal English Public Speaking
- Prépa Bac

Rencontres en V.O. avec des Américains spécialistes d'art et de culture.

NOUVEAU! Avril - Juin:

Rive Gauche: | Rive droite: 1 place 49, rue de l'Odéon Pierre Charron 75006 Paris. 75008 Paris. Tel: 46 33 18 52 | Tel: 42 56 25 49



Billets en vente à BOURGES : Maison de la Culture, Magasin Carrefour à PARIS : Virgin Megastore.



## **PRINTEMPS DE BOURGES 1991**

INFOS/LOCATIONS: (16) 48 24 30 50 30 avril au 5 mai MINITEL: 3615 + PDB

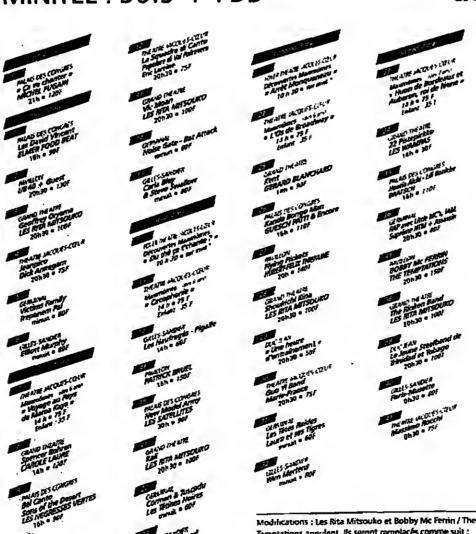

notations annulent. Ils seront remplacés comme suit :



France Inter

#### CINÉMAS

#### LA CINÉMATHÈQUE

PALAIB-DE TOKYO (47-04-24-24)

mage à Alberto Moravia : Quel ques pas dens la via (1953, v.o.), d'Alessandro Bisecti, 19 h ; le Jour des Rois (1991), de Mene-Claude Trei-

#### LES EXCLUSIVITÉS

LES AFFRANCHIS (") (A., v.o.) : Cinoches, B. (48-33-10-92) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). ALICE (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) ; UGC Danton, 6- (42-

25-10-30); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94); Le Pagode, 7- (47-05-12-16) UGC Chemps-Elysées, B. (45-92-20-40) : UGC Opéra, 9- (45-74-95-40) : 14 Juillet Bastille, 11- (43-67-90-91) : Escurisi, 13- (47-07-29-04); Mistral. 14- (45-39-52-43) ; 14 Juillet Beaugre nelle, 15 (45-75-79-79); UGC Maillot. 17- (40-69-00-18) ; v.f. : Saint-Lazare-Pasquier, 8: (43-87-35-43); Pethé Français, 8: (47-70-33-88); Les Nation, 12: (43-43-04-87); Pathé Montpar-

LES ARNAQUEURS (A., v.o.) ; Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08); v.f.: Hollywood Boulevard, 9 (47-70-10-41); Peria Ciné I, 10- (47-70-21-71).

ATTACHE MOI I (Esp., v.o.) ; Lucernaire, 6- (45-44-67-34), LES AVENTURIERS DU TIMBRE PERDU (Can.) : Latina, 4 (42-78-47-96) ; Le Berry 2èbre, 11- (43-57-

SOUGE PAS, MEURS, RESSUS-CITE (Sov., v.o.) : Utopia Champollion,

LE CERCLE DES POÈTES DISPA-RUS (A., v.o.) : Cinoches, 6- (48-33-10-82) : George V, 8- (45-62-41-46). LE CHATEAU DE MA MÈRE (Fr.) : Gaumont Ambassade, B. (43-59-

CINÉMA PARADISO (Ft.-IL, v.o.) : Ciné Beauthourg, 3- (42-71-52-39); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). CYRANO OF BERGERAC (Fr.) :

Forum Horizon, 1- (45-08-57-57); Gaumont Opéra, 2. (47-42-60-33) ; UGC Oddon. 6- (42-25-10-30); UGC Triompha, 8- (45-74-93-50) : UGC Lyon Bastille, 12. (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13. (45-61-94-95); Mistral, 14- (45-39-52-43) ; Sept Pernassiens, 14- (43-20-32-20) ; Le Gambetta, 20-

(46-36-10-96). DANCIN' THRU THE DARK (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) ; Reflet Logos II, 5- (43-54-46-60); Escurial, 13- (47-07-28-04);

opt Parnassiens, 14 (43-20-32-20).
DANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.) : Forum Horizon, 1. (45-08-57-57); Gaumont Opéra, 2. (47-42-60-33); Bretagne, 6- (42-22-57-97); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8. (43-59-19-09) ; UGC Normandia, 8- (45-83-16-16) Gaumont Aléeia, 14 (43-27-84-50) v.f. : Rex (le Grend Rex), 2- (42-36-B3-B3) ; Fauvette, 13- (43-31-58-86) ; Gaumoni Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Wepler, 18- (45-22-48-01); Le Gembette, 20- (46-36-

10-96). LA DISCRÉTE (Fr.) : Gaumont Les Halles, 1. (40-28-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33) ; Pathé Hautelauille, 8- (48-33-79-38); Gaumoni Ambassade, 6- (43-59-19-08); La Bas-tille, 11- (43-07-48-60); Gaumont Por-

nasse, 14 (43-35-30-40). DO THE RIGHT THING (A., v.o.) Cinoches & (46-33-10-82) DOC'S KINGDOM (Fr.-Por., v.o.) L'Entrepôt, 14- (45-43-41-63). L'EVEIL [A., v.o.) : Forum Orient

Express, 1- (42-33-42-28); 14 Juillet Odfon, 9- (43-25-59-93); UGC Rotonde, 5. (45.74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8: (43-59-92-82); UGC Normandie, B: (45-63-18-16); 14 Julilat 9eaugrenelle, 15- 145-75-79-79) ; v.f. : Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31) : UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); Feuvette, 13- |43-31-55-951 : Mistral, 14- (45-39-52-43) Pathé Montpernesse. 14. (43-20- | (45-74-94-94) : Peramount Opéra, 9-

12-06) ; Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-941.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE (\*) (A. v.o.) : UGC Triomphe, 9- (45-74-93-50) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85); v.f.: Les Montpernos, 14- (43-27-52-37).

FENETRE BUR PACIFIQUE (A. v.o.l : UGC Triomphe. 8- /45-74-

LE FESTIN DE BABETTE (Den. v.o.): Utopia Champolion, 5- (43-29-

LA FRACTURE DU MYOCARDE (Fr.): Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33): Ciné Baaubourg, 3- (42-71-52-38); 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83): 14 Juillet Parnasse, 6- (43-28-58-00); Georga V, 6- (45-62-41-45); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-80-61); Georga V, 6- (43-27-84-50) Geumom Aléeia, 14 (43-27-84-50) Bienvenûe Montparnasse, 15 (45-44-25-02) ; Gaumont Convention, 16 (46-

GÉNIAL, MES PARENTS DIVOR-CENT (Fr.) : George V, 8- (46-62-41-46); Sept Pamassiena, 14- (43-20-

AVALON. Film américain de Parry

Levinson, v.o. ; Forum Hartzon, 1-(45-08-57-57) ; Pathé Impérial, 2-

(47-42-72-52) ; UGC Triomphe, 6• (46-74-93-50) ; Gaumont Pamassa,

LE BUCHER DES VANITÉS. Film

eméricain de Brian de Palma, v.o.: Gaumont Les Halles, 1 (40-26-12-12); 14 Juillet Odéon, 6 (43-26-59-83); Gaumont Champs-Elysées,

59-83); Gaumont Champs-Lysses, 8- (43-59-04-67); Max Linder Penorams, 9- (48-24-88-88); La Bastille, 11- (43-07-48-60); Gaumont Pernassa, 14- (43-35-30-40); v.1.; Peramount Opéra, 6- (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-98); Caumont Alfala, 14- (45-61-94-98); Caumont Linder, 14- (45-61-94-

56-31); OGC Godelma, 13\* (45-61-94-96); Gaumont Aldela, 14\* (43-27-84-50); Miramer, 14\* (43-20-89-52); Gaumont Convention, 16-(48-28-42-27); Pathé Clichy, 18-(45-22-48-01); Ls Gembetts, 20-

COMING UP ROSES, Film britan-

nique de Stephen Bayly, v.o. : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-28) ; Saint-André-des-Arts I, 8- (43-26-

COUPS POUR COUPS. (\*) Film

COUPS POUR COUPS. (\*) Film eméricain de Deran Sarsfian, vo. : Forum Horizon, 1° (45-08-57-57); George V, 8° (45-82-41-45); UGC Normandie, 6° (45-83-16-16); v.1. : Rex, 2° (42-36-83-93); UGC Montparmasse, 6° (45-74-94-94); Paramount Opéra, 8° (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12° (43-43-01-59); UGC Gobelms, 13° (45-43-94-95); Mistral, 14° (45-38-52-43); UGC Convention, 16° (45-74-

UGC Convention, 16 45-74-

93-40) ; Pathé Clichy, 16- (45-22-

46-01). ETRANGE SÉDUCTION. Film las-

lien de Paul Schrader, v.o. : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) ;

Pathé Haurefeuille, 6 (46-33-79-32); Publicis Chemps-Bysées, 8 (47-20-76-23); Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); v.f.: Fau-

MERCI LA VIE. Film français de

Bertrand Blier : Gaumont Les Helles.

GHOST (A., v.f.) : UGC Montpar-

LA GLOIRE DE MON PERE (Fr.) :

LE GRAND BLEU (Fr., v.o.) : Grand

Studio des Ursulines, 5º (43-26-19-09).

LE GRAND SIMULATEUR Brit.

v o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-

42-26) ; George V. 9 (45-62-41-46) ;

Sept Parnessiens, 14- (43-20-32-20).

GREEN CARD (A., v.o.) : Gaumon

Les Halles, 1 (40-26-12-12); Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-38); UGC Odéon, 6 (42-25-10-30); Geumont

Ambassade, 8- [43-59-19-08] ; UGC

Biarritz, 8 (46-62-20-40) : 14 Juillet

Besnike, 11. (43-57-80-91); UGC Gobelins, 13. (45-61-94-95); Geumont

Alésia, 14 (43-27-84-50) ; 14 Juillet

Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); Bien-

venue Montparnesse, 16- (45-44-25-02); UGC Maillot, 17- (40-68-

00-19| ; v.f. : UGC Montparnesse, 6

nasse, 6- (45-74-94-94).

Pavois, 15 (45-54-46-85).

(47-42-56-31) ; Les Nation, 12<sup>,</sup> (43-43-04-67) ; UGC Lyon Bastille, 12<sup>,</sup> (43-43-01-68) ; UGC Convention, 15- (45-74-93-40) ; Pathé Clichy, 18- (45-22-

46-01). HALSAOUINE (Fr -Tun., v.o.) : Free de Bols, 5. (43-37-57-47).

HAVANA (A., v.o.) : Gaument Les Halles, 1- (40-29-12-12) : 14 Juillet Odéon, 9- (43-25-59-83); Publicis. Chemps-Elysées, 9- (47-20-76-23); UGC Biamitz, 8 (45-62-20-40); 14 Jullet Basidle, 11 (43-67-90-81); 14 Jullet Besugrenelle, 15 (45-75-79-79); Kinopanorama, 16 (43-08-50-50); v.1.: UGC Montparnasse, 8 (45-74-94-94): Paramount Opéra, 6- (47-42-56-31): Pathé Wapler II, 18- (45-22-47-94).

HENRY & JUNE (\*) (Fr., v.o.) ; Cinoches, 8- (48-33-10-82). HENRY V (Brit., v.o.) : Pamhéon, 5-(43-54-15-04) : 14 Juillet Odéon, 6-(43-25-59-83) ; Eyeées Lincoln, 8- (43-59-36-14) ; Sept Parnessiens, 14- (43-20-32-20).

HENRY, PORTRAIT OF A SERIAL KILLER (\*\*) (A., v.o.) : Racine Odéon, 6-(43-26-19-68).

1. (40-26-12-12) ; Rax, 2. (42-36-

93-83) ; UGC Denton, 6- (42-25-10-30) ; UGC Montpartesse, 8- (45-

74-94-94); La Pagode, 7- (47-05-12-15); Pathé Merignen-Concorde, 6- (43-59-92-82); UGC Biarritz, 8-

(45-62-20-40) ; Paramount Opéra, 6- (47-42-56-31) ; Les Nation, 12-

(43-43-04-67) ; UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59) ; UGC Gobelins.

13· (45-81-94-95) ; Geumont Alésia, 14· (43-27-84-50) ; Miremer, 14· (43-20-89-52) ; 14· Juitet Beu-

granelle, 15 (45-75-79-79); Gau-

mont Convention, 15- (49-29-42-27); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); Pathé Wepler, 18- (45-22-

MISTER JOHNSON. Film améri-

cain de Bruce Beresford, v.o. :

Forum Oriem Express, 1. (42-33

42-25) ; Pathé Hautefauille, 6- (46-33-76-38) ; Pethé Marignen-

Concorde, 8- (43-56-92-82); Sept Pamassiens, 14- (43-20-32-20); 14

Juliet Seaugrenelle, 16- (45-76-79-78); v.1.: Pathé François, 6- (47-70-33-88); Fauvette, 13- (43-31-

59-88); Pathé Montparnasse, 14-(43-20-12-06); Pathé Wepler II, 16-(45-22-47-84).

LES NUITS AVEC MON ENNEMI, Film sméricain de Joseph

Ruben, v.o. : Forum Horizon, 1- (45-

08-57-67) ; Pathé Impérial, 2º (47-42-72-52) ; UGC Odéon, 6- (42-26-

10-30) ; UGC Rotonde, 8- (45-74-

B. (43-69-82-62) ; UGC Glarritz, 8

(45-82-20-40); UGC Mellot, 17-(40-68-00-16); v.f.: Rex, 2- (42-

36-83-63) ; Seint-Lazare-Pesquier, 8- (43-87-35-43) ; UGC Opéra, 6-

(45-74-95-40) ; UGC Lyon Bastille,

12- (43-43-01-58) : UGC Gobalins 13- (46-61-94-95) ; Matral, 14- (45-

39-52-43); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06); UGC Conven-tion, 15 (45-74-93-40); Pathé Cli-chy, 16 (45-22-48-01); La Gam-

HIGHLANDER, LE RETOUR (A

v.1.) : Hollywood Boulevard, 9- (47-70-

L'HISTOIRE SANS FIN II (A., v.f.) :

Rex. 2- (42-35-83-93) : UGC Lyon Sas-

tille, 12- (43-43-01-59); Grand Pavois,

HOT SPOT (\*) (A., v.o.) : Ciné Besu-bourg, 3- (42-71-52-36) ; Epée de Bois,

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE

L'ETRE (A., v.o.) : Cinochee, 6- (48-33-

10-82). J'AI ENGAGÉ UN TUEUR (Fin.,

v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77) : Républic Cinémas, 11- (48-

JU DOU (Chin., v.o.) : Utopia Chem-pollion, 5- (43-28-84-65) : Studio 29,

KORCZAK (Pol.-All.-Fr., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82).

LES LIAISONS DANGEREUSES (A.,

v.o.): Action Rive Gauche, 5- [43-29-44-40]; Cinoches, 6- (45-33-10-82]; Grand Pavois, 15- (45-54-48-85), MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION (A.,

v.o.) : George V. 6- (46-92-41-46) ; v.f. : Sept Parmassiene, 14- (43-20-

32-20) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-

MILLER'S CROSSING (7 (A., v.o.)

Forum Horizon, 1- (45-09-57-57); Pathé Hautefeuille, 8- (48-33-79-38);

Paths Marignan-Concords, 9- (43-59-92-82); Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20); v.f.: Paths Français, 6- (47-

70-33-88). NISERY (\*) [A., v.o.) : Ciné Beau-

bourg, 3- (42-71-52-36); UGC Denton, 6- (42-25-10-30); UGC Biamiz, 6- (45-

62-20-40) ; v.f. : Rex. 2- (42-38-

83-93) ; UGC Montparnesse, 6- (45-74-

84-94): UGC Opers, 9- (45-74-95-40), MO' BETTER BLUES (A., v.o.): Images d'alleurs, 6- (45-87-18-09), MR AND MRS SRIDGE (A., v.o.):

Surdio des Ursulines, 5 (43-26-19-09). LE MYSTÈRE VON BULOW (A.

v.o.) : 14 Juillet Parnassa, 6- (43-28-

58-00) : Cinoches, 8- (45-33-10-82) ; Studio 28, 15- (48-06-36-07).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A.,

betts, 20- (48-38-10-96).

16- (45-54-48-85).

5- (43-37-57-47).

05-51-33).

91-681

18- (46-08-38-07).

48-01).

LES FILMS NOUVEAUX

NIKITA (Fr.): Gaumont Les Helles, 14 (40-28-12-12); Gaumont Opéra, 2 (47-42-60-33) ; Publicis Saint-Germain 6- (42-22-72-80) ; Gaumont Ambas sede, 8- (43-59-19-08) ; Gaumont Alé-sia, 14- (43-27-84-50) ; Les Montparnoe, 14- (43-27-52-37); Geumont

Convention, 15- (48-28-42-27). ON PEUT TOWOURS RÉVER (Fr.) : Pathé Marignan-Concorde, 9- (43-59 92-82) : Pethé Français, 9- 447-70 33-88) ; Fauvette, 13- (43-31-56-86) Pathé Montpernasse, 14- (43-20-12-06); Pathé Clichy, 16- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (48-36-10-961

L'OPÉRATION CORNED-SEEF (Fr.) : Geument Opéra, 2- (47-42-60-33); Gaument Ambassade, 8- (43-59-19-08) : UGC Gobelins, 13- (45-61-94-96) ; Miramer, 14- (43-20-89-52) ; Geumont Convemion, 15- (46-28-42-27); Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-941.

OUTREMER (Fr.) : Studio das Ursu-Erres, 5- (43-26-19-09); Studio 28, 18-(46-06-36-07). LE PETIT CRIMINEL (Fr.) : George V. 8- (45-62-41-46) ; Saint-Lazare-Pas-quier, 8- (43-87-35-43) ; Gaumont Par-

nasse, 14 (43-35-30-40). LA PETITE SIRÈNE (A., v.1.) : Répu-bic Cinémes, 11 (48-05-51-33) : Denfert, 14 (43-21-41-01); Grand Pavols, 15 (45-54-46-85); Saint-Lambert, 15

(45-32-81-68). PRETTY WOMAN (A., v.o.) : UGC Danton, 6- (42-26-10-30); UGC 9iar-ritz, 8- (45-82-20-40); UGC Opéra, 9-(45-74-95-40) ; Saint-Lambert, 15-(45-32-91-681 : v.f. ; Bretagne, 8- (42-22-

57-97) OUANO HARRY RENCONTRE SALLY (A., v.o.) : Reflet Logos II, 5-(43-54-42-34) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68).

REZ-DE-CHAUSSÉE (Sov., v.o.) COSENCRANTZ & GUILDENS-TERN SONT MORTS (A., v.o.) Forum Orient Express, 1. (42-33-42-26) ; George V. 8- (45-62-41-46) ; Sept Pernassians, 14 (43-20-32-20). ROUTE ONE-USA (A., v.o.) : L'En-

repot. 14- (45-43-41-63). SAILOR ET LULA 17 (Brit., v.o.) Enée de Bois, 5- (43-37-57-47) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) ; Lucerneire 6- (45-44-57-34). SARABA, AOIEU MA TERRE

NATALE (Jap., v.o.) : Utopia Chempolion, 5- (43-26-84-65). SOUVENIRS DE LA MAISON JAUNE (Por., v.o.) : Letina, 4- (42-78-47-86) ; Seint-André-des-Arts II, 8-

TAXT BLUES (Fr. Sov., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); 14 Juli-let Parnassa, 8- (43-26-56-00).

TELS PERES TELLE FILLE (A. v.o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26] ; George V, 8- (45-82-41-48) ; UGC Normandie, 6- (45-63-16-16) v.f. : Rex, 2. (42-36-83-93) ; UGC Montpamasse, 8. (45-74-94-94) ; Pathé Français, 9- (47-70-33-68); Les Nation, 12. (43-43-04-67); Fauvetta Bis, 13- (43-31-60-74) ; Pathé Montpernasse, 14 (43-20-12-06); UGC Convention, 15- (45-74-93-40) : Pathé Clichy, 18- (45-22-48-01).

THELONIOUS MONK (A., v.o.) mages d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) ; Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33). TILAI (burkinabé, v.o.) : Images d'allleurs, 5. (45-87-18-09).

TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-65). LE TRIOMPHE DE BABAR (Fr.-Can.): Club Gaumont (Publicis Mati-gnon), 8- (43-59-31-97): George V, 8-(45-82-41-46); Fauvetta, 13- (43-31-59-86); Seint-Lambert, 16- (45-32-

UN FLIC A LA MATERNELLE (A. v.o.) : George V, 8- (45-62-41-48) ; v.f. : Rex. 2- (42-36-83-93) ; Paramount Opéra, 6- (47-42-56-31) ; Fauvette Bis, 13. (43-31-60-74); Les Montparnos, 14 (43-27-52-37); Le Gembetts, 20 (46-36-10-96). UN THE AU SAHARA (Brt., v.o.) URANUS (Fr.) : Pathé Impérial, 2.

Lucamaire, 6- (45-44-57-34). (47-42-72-52) ; George V, 8- (45-62-41-46) ; Les Montparros, 14- (43-27-52-37 LA VILLE LOUVRE (Fr.) : Epée de

Bois, 5. (43-37-57-47). LES SÉANCES SPÉCIALES

AMADEUB (A., v.o.): Grand Pavois 15- (45-54-48-85) 21 h. ANNE TRISTER (Can.): Seint-Lembert, 16: [45-32-91-86] 19 h.
LA BAIE DES ANGES (Fr.): Refiet
Logos I, 5: [43-54-42-34] 12 h 05. BLADE RUNNER (\*) (A., v.o.): Grand Pavois, 16- (45-54-46-85) 20 h.

SIME VELVET (\*) (A., v.o.) : Cliné-Planête magique, 3- (42-76-00-18) CAMILLE CLAUDEL (Fr.) : Ciné-Planete magicua, 3- 142-76-00-18) CARAVAGGIO (Brit., v.o.): Acce-tone, 5- (48-33-86-88) 13 h. CASABLANCA (A., v.o.): Seint-Lambert, 15- (45-32-91-88) 21 h. LE CHATEAU DU DRAGON (A.,

v.o.) : Mac-Mahon, 17 (43-29-79-68) 14 h, 16 h, 19 h, 20 h, 22 h LA CITÉ DES FEMMES (Ic. v.o.) : Studio Galande, 5 (43-54-72-71) 18 h. LE CŒUR EST UN CHASSEUR SOLITAIRE (A., v.o.) : Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40) 12 h.

LE CU(RASSÉ POTEMKINE (Sov.) : Républic Cinémas, 11\* (48-05-51-33) 15 h 20. v.o.) : Studio Galands, 5- (43-54-72-71); Grand Pavols, 15- (45-64LE DÉCALOGUE 10, TU NE CONVOITERAS PAS LES BIENS D'AUTRUI (Pol., v.o.) : 14 Juillet Parnasse, 8- (43-26-58-00) 22 h 10.

nasse, 8 (43-26-58-00) 22 h 10.

LE DÉCALOGUE 9, TU NE
CONVOITERAS PAS LA FEMME
D'AUTRUI (Pol., v.o.): 14 Juillet Parnasse, 6 (43-26-58-00).

LA DÉSENCHANTÉE (Fr.): Républic
Cinémas, 11: (48-05-51-33) 13 h 50.

DROWNING BY NUMBERS (Brit., 12) 12 h 13-71 L 14 L 13-71 L 14 L 10 12 D. v.o.): Denfert, 14 (43-21-41-01) 20 h. EUROPA EUROPA (Fr.-All., v.o.): Denfert, 14 (43-21-41-01) 14 h 80. EXCALIBUR (A., v.o.): Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 18 h.

LA FEMME FLAMBÉE (\*\*) (All., v.o.): Studio Galande, 5\* (43-54-72-71) 18 h 20. LA FILLE AUX ALLUMETTES (Fin v.o.) : Denfert, 14 (43-21-41-01) 18 h 30.

GATS9Y LE MAGNIFIQUE (A., v.o.) : Beint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 21 h. GÉNÉRATION PERDUE (A., v.o.) :

Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 17 h HEAT (\*\*) (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-35) 11 h 30. 3" (42-71-52-35) 11 n 30.
L'HOMME BLESSÉ (\*) [Fr.) : Ciné
Beeubourg, 3" (42-71-52-35) 11 h 15.
INDIA SONG (Fr.) : Latina, 4" (42-7647-86) 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30. JE T'AIME, MOI NON PLUS (\*\*) (Fr.): Clné Beaubourg, 3- (42-71-52-35)

LE MAITRE DE MUSIQUE (Bel.) : Grand Pavois, 15. (45-54-46-85)

THEATRES

LES ÉTRANGES SOUFFRANCES D'UN DIRECTEUR DE THÉATRE. Malakoff, Théatre 71 (48-55-43-45)

PRELUCES EN CRIMINEUR. Théâtre du Tambour-Royal (48-06-72-34) (dim. soir, km.) 20 h ; dim.

57-34) (dim.) 20 h (13). LE CRAYON, Théatre Renaud-Barrault (42-58-60-70) (dim. soir, km.) 20 h 30 ; dim. 15 h (13).

CE SOIR ON IMPROVISE. L. Plassia-Robinson. Amphithéatre Pablo-Picasso (46-30-46-29) (dim.

LE MANUSCRIT TROUVÉ A SARA-GOSSE (Pol., v.o.): Ciné Besobourg, 3-(42-71-52-36) 11 h 20.

MAUVAIS SANG (Fr.) : Ciné Besu-bourg, 3- (42-71-52-36) 11 h. 1884 (Brit., v.o.) : Studio des Ursu-lines, 5- (43-26-19-09) 22 h. LE MIROIR (Sov., v.o.) : Républi Cinémes, 11 (48-05-51-33) 21 h 40. LE MONDE SELON GARP (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-48-86) 22 h.

MONSIEUR ARKADIN (A., v.o.) : Action Christine, 6• (43-29-11-30) 14 lt, 19 lt, 18 lt, 20 lt, 22 lt LE NOM DE LA ROSE (Fr.-It.-All., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85)

LE NOUVEAU MONDE (Fr.) : Acca-LES OUATRE CENTS COUPS (Fr.): Acce-tone, 5- (48-33-86-86).

LES OUATRE CENTS COUPS (Fr.):
Les Trois Luxembourg, 9- (46-33-97-77) 12 h.

OUERELLE (\*\*) (Fr.-All., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36) 11 h 10 ; v.f. : Studio Galande, 5\* (43-54-72-71) 22 h 30.

THE TEMPEST (Brit., v.o.) : Acco-tone, 5- (46-33-86-86) 21 h 50. LA TRAVIATA (lt., v.o.) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 14 h. UN COMPAGNON DE LONGUE DATE (A., v.o.) : Studio des Unsulines, 6- (43-26-19-09) 20 h. LA VIE EST SELLE (Bel.-zalrols, v.o.): Imagee d'eilleurs, 5 (45-87-18-09) 19 h

#### SPECTACLES NOUVEAUX

(Les jours de première et de relêche sont indique entre parenthèses.

ALPHONSE REVIENT, D'APRÈS ALLAIS. Théitre de la Mainate (42-08-83-33) (mar., mer.) 20 h 30 ; dim. 19 h 30 (13).

(dim. soir, lun., mar.) 20 h 30 ; dim. 18 h (13).

17 h (13). SANG POUR SANG, Chatelon, Théatre (46-57-22-11) (mer., dim.)

20 h 45 (13). SOMNOLENTE MÉSAVEN-TURE. Lucamaire Forum, Centre national d'ert et d'essal (45-44-

Théâtre du Tambour Royal (48-06-72-34) (dim. soir, lun.) 21 h 15; dim. 15 h (14).

soir, lan., mer.) 21 h; dim. 17 h LES PORTE-CLEFB. Orphée

Theatre (42-76-00-05) leg., vend., sam, à 20 h 30 ; dim. à 18 h (14). LES 2'HURLEURS, lyry-sur-Seine Théâtre (46-72-37-43) ven., sam., lun., mar. à 20 h 45 ; dim. à 18 h (15). LES SORCIÈRES DE SALEM.

一大変の ないません

新山水中本本山北京 日本の大学

Issy-les-Moulineaux, Chapelle Saint-Nicolas (40-93-01-62) 20 h 30; dim. 15 h (dernière le 20).
ANDROMAQUE. Cartoucherie.

Théâtre de le Tempête (43-28-36-38) (dim. soir, (un.) 20 h 30; dim. 18 h (19). ANGÈLE BOX, Sous chapitaou chauffé (42-52-96-15) jeudi, van-dredl, samedi, lundi à 20 h 30 ; samedi et dimanche à 17 h (19).

PELAGIE VLASSOVA DE TVER. mevillians. Théatre (47-93-26-30) n. soir, lun.) 20 h 30 : dim. 17 h

JACQUES LE FATAUSTE, SON MAITRE ET LES AUTRES. Théêtre 14-Jean-Maria-Serreau (45-45-49-77) (dim. soir, lun.) 20 h 30 : dim. 17 h (19).

AUBE. Neutly-sur-Seine, L'Athlé-tic (46-24-03-83) (dim., lun.) 21 h

AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-62). Riez pendant que c'est cheud : 20 h 30. ARCANE (43-38-19-70). Setie de jeune : 20 h 30. ATALANTE (48-08-11-90), Sextuor

benquet : 20 h 30. Sur l'amour, la poésie at le service d'état Kinotestr : 20 h 30. BATACLAN (47-00-30-12). Metch

d'improvisation : 21 h.

BATEAU-THÉATRE (FACE AU 3.

QUAI MALAQUAIS) (40-51-84-53).

Lo To Folo ou les Félés d'amour : 22 h.

COMÉDIE CAUMARTIN (47-42-43-41). Maison de poupée : 20 h 30.

COMÉDIE-FRANÇAISE (40-15-00-15). Salta Richefeu. Le Melade imaginaire : 20 h 30. d'improvisation : 21 h.

COMÉDIE-FRANÇAISE AUDITO-RIUM DE LA GALERIE COLBERT (40-15-00-15). Ce Jour d'actobre : 18 h 30. DAUNOU (42-81-69-14). Bon week-

and Monsieur-Bennett : 21 h. EDGAR (43-20-85-11). Les Babes Cedres : 20 h 15. Nous on fait où on nous dit de faire : 22 h. HUCHETTE (43-28-38-99), Le Centerrice cheuve : 19 h 30. La Leçon

20 h 30. Les Nuits de Terayama LA CLEF (43-31-49-27). Antigone :

LE PROLOGUE (45-75-33-15). Mona chérie : 19 h 45. LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théttre noir. Le Patit Prince:
18 h 45. Colloque sur l'aménagement
d'une région du Nord: 20 h. Huis clos:
21 h 30. Théttre rouge. Somnolente.
Mésavemure: 20 h. Une bassie histoira
d'Amon Tchéldiov: 21 h 45.

MAGELEINE (42-65-07-09). Les Sept Miracles de Jésus an alternance : 20 h 30, La Pêche miraculeuse des 153 poissons en alternance : 20 h 30, MARAIB (42-78-03-53). Grasse tetinée : 21 h. MICHODIÈRE (47-42-85-23). Le

Gros N'svion: 20 h 30.

PALAIS DES GLACES (PETIT PALAIS) 142-02-27-17). Timsit: 20 h 30. PALAIS ROYAL (42-87-59-81). Les

Menus Plaisir de la table Rencon Paleis Royal : 20 h 30. SENTIER DES HALLES (42-36-37-27). L'Euphorie des Glandeurs :

SOUS CHAPITEAU CHAUFFÉ (42-52-96-16), Angèle Box : 20 h 30. THE SWEENY (46-33-26-12). Kind of Alaska and Victoria Station :

THÉATRE DE LA MAINATE (42-08-83-33). Alphonse revient, d'eprès Allais : 20 h 30. THÉATRE DE NESLE (46-34-61-04). François Villon ou la Ballade d'un mau-

vois geroon: 19 h.
THEATRE HEBERTOT (PETIT
THEATRE) (44-70-90-04). Lee Mémoires d'un fou : 21 h.
TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40). Albert Dupontel : 21 h.

#### LES CAFÉS-THÉATRES

AU BEC FIN (42-96-29-35). Le Por-treit de Dorien Gray: 19 h 46. Devos existe, je l'ai rencontré: 20 h 30. Mais où est donc Deda?: 22 h. Les Négropo-litains: 23 h 30.

BLANCS-MANTEAUX (49-97-15-84). Salle f. Selades de auft : 20 h 15. On fait ca pour l'ergent : 21 h 30. Salle E. Les Secrés Monaves : 20 h 15. Commant j'ai réussi en amour : 21 h 30. Bebopaula (ou Abrutis d'amour) : 22 h 30.

CAFÉ D'EDGAR (43-20-85-11). Merio d'Alba : 20 h 16. Mangeuses d'hommes : 21 h 30. LE DOUBLE-FOND (42-71-40-20). C'est megique et ca teche : 20 h 30, ,22 h et 24 h. MOVIE'S (42-74-14-22). No pro-

blem : 20 h 30. PLATEAU 26 (43-59-01-76). Menue POINT-VIRGULE (42-79-67-03).

Grandeur nature: 20 h. Le Sardines; channent Trénet: 20 h. Le peur n'évite pes de manger: 21 h 30. Eric Le Roch: 21 h 30. Show partout: 22 h 30. Serge Dengleterre chante Bobby Lapointe: 22 h 30. SUNSET (40-26-46-60). Le Lundi

#### RÉGION PARISIENNE

CHATILLON (THÉATRE) (48-57-22-11). Sang pour sang : 20 h 45. CLAMART (CC JEAN-ARP) (46-45-11-87). La Ritournelle : 20 h 30. ISSY-LES-MOULINEAUX (CHA-PELLE SAINT-NICOLAB) (40-93-01-52) Les Sorcières de Salem . 20 h 30.

IVRY-SUR-SEINE (THEATRE) 146-72-37-43). Les Z'Hurleurs : 20 h 45. VERSAILLES (THÉATRE MONTAN-SIER) (39-50-71-18). Partage de midi :

#### **PARIS EN VISITES**

#### MARDI 19 MARS

e Tombes célèbres du Père-La-chales s. 10 h 30 et 14 h 45, porte principale, boulevard de Ménilmonprincipale, boulevard tant (V. de Langlada) al. Opéra Gernier», 11 heures, hall d'entrée (P.-Y. Jaslet).

a Lee établissements Pernod s, 13 h 45, gare du métro Crétail-Uni-versité (L'Art pour tous). e.La Renaissanca », 14 h 30, 23, rue de Sévigné (Musée Carnavaa Le nouveau Musée Cognacq-Jay an l'hôtel Donon », 14 h 30, B, rua Elzévir (Tourisme culturel).

« Hôtels, églisos et rualisa du Marais », 14 h 30, métro Saint-Paulle Marais (Lutèce visites). «La Conciergerie, la Sainte-Cha-pelle et l'histoire de la Cité», 14 h 30, 1, quei da l'Horloge (Connaissance de

«Le Grande Arche et le quartier de la Défense, avec entrée à l'intérieur du CNIT s, 14 h 30, hall du RER, sor-tie L (C. Merie). « Hôtels et jardins du Merais sud. Place des Vosges», 14 h 30, sorbe métro Saint-Paul (Résurrection du

1.

11, avenue du Président-Wilson 14 h 30 : « Autoportrait », da Kir-chner, 1915 », par E. Daniel (Musée

T. Soulard (Clio-Les amis de l'his-

Palais de la découverte, avenu Franklin-D.-Roosevell, 18 heures : e Initiation à l'astronomie : la

Palais de la découverte, avenue Franklin-D.-Roosevelt, 20 h 30 : - I 'histoire de la poliomyélite. D'une maledie virale è la naissance d'une discipline : la réenimation», par J.-J. Pocidalo. Entrée libre (Dialogues

### CONFÉRENCES

Salle des Ingérieurs, 9 his, avenus d'Iéna, 14 h 30 et 19 h 30 : « Ravenne. L'Occident rencontre l'Orient », par O. Boucher (Antiquité

galaxio s.

Malson des Mines, 270, rue Saint Jacques, 14 h 30 : a L'empire chré-tien, de Théodose à Théodoric», par

## Après l'échec de ses deux plans de stabilisation précédents

### Le retour du dialogue

l'inflation et de remettre de l'ordre dans l'économie. Les plans de stabilisation se succèdent à un rythme accéléré. En cinq ans, il y e au cinq blocages des salaires et des prix, plusieurs tentatives de désindexation et trois changements de monnais M. Fernando Collor, président depuis un en, bat de vitesse ses prédécesseurs. Il en est déjà à son troisième plan e appris, entre-temps, l'Impossibilité de mener une lutte solitaire - et autoritaire contre la hausse des prix, le protectionnisme industriel et l'hypertrophie étatique.

La politique de choc qu'il avait lancée en mare 1990, en confisquant 80 % des evoirs bancaires, e échoué. L'inflation mensuel de 20 %, après avoir, il est vrai, atteint le taux record de 84 % il y e un an. Elle semble défier le raisonnement économique, puisque même une razzia massive sur les liquidités ne parvient pas à l'arrêter. La psychologie inflationniste de la population autant que les pressions des cartels qui se sont constitués dans l'industrie ne sont pas étrangères à un tel

M, Collor e'est heurté aux mêmes résistances quand il e voulu licencier des fonctionnaires (il a dû renoncer récemment à débaucher 5 000 dockers du port de Santos) ou ouvrir les frontières aux produits étrangers, la politique des réserves de marché ayant abouti

En voulant moderniser l'économie à coups de mis à dos le Parlement. le petronat et les syndicats ouvriers, il s'est condamné à l'impuissance. A peine annoncé, le clocage des prix et des salaires, lancé le 31 janvier par son ministre de l'économie, M- Zélia Cardoso, e rencontré un scepticisme général, 58 % dee Brésiliens le trouvant même « mauvais pour le pays ».

Aujourd'hui, M. Collor redécouvre les vertus du dialogue. Le plan de reconstruction nationale » qu'il o présenté le 14 mars sera soumis, a-t-il dit, à un large débat dans le pays, d'autant que plusieurs de ses dispositions nécessitent des emendements à la Constitution. Assurément, ca plan va dans le bon sens, en prévoyant la fin de la stabilité de l'emploi pour les fonctionnaires, une politique de privatisation n'épargnant pas certains secteurs sensibles, comme la

pétrole et les télécommunications, et un début de redistribution des richesses, par la perception d'un impôt sur les grandes fortunes. Sera-t-il

CHARLES VANHECKE

### INSOLITE

### La Voix de son maître perd son fox-terrier

Les amateurs de disques vont en être tout tourneboulés : après plus de quatre-vingt-dix ans de bons et loyaux services, le petit fox-terrier qui écoutait sur les disques EMI La Voix de son maître près d'un gramophone sera remplacé le mois prochain par un vuigaire logo rouge et blanc.

M. Richard Lyttleton, president de EMI Classics, e indiqué dans un erticle publié dimenche 17 mars par l'Independent on Sunday que le symbole était devenu moins important et qu'il ne fallait pas «s'accrocher à un vestige du passé». Le petit chien, Nipper, avait été dessiné au siècle dernier par le graphiste Francis Barraud.

## Le président Fernando Collor propose un nouveau « grand projet » au Brésil

Pour la première fois depuis près de deux ans, le Brésil e versé à ses banques créancières, eu titre du paiement de ses intérêts, des montants importants, de 350 millions de dollars selon le Wall Street Journal du 18 mars, Cette décision pourrait eccélérer le signeture d'un accord sur la dette. Après deux plans de stabilisation qui n'ont pas réussi, le président Collor a proposé un nouveau projet

RIO-DE-JANEIRO

de notre correspondant

A la veille de fêter le premier anniversaire de son arrivée an pouvoir, le président brésilien Fernando Collor de Mello e rendo public, jeudi de Mello e rendo public, jeudi 14 mars, son « projet de reconstruc-tion nationale», destiné à alimenter un débat national. Dans la présenta-tion qu'il en a faite, le président Fer-nando Collor e estimé qu'il s'agissait pour lui de conduire le Brésil « sur la voie de la modernité » avec la partici-pation « de toute la société civile ».

Intervenant après les deux plans de stabilisation de l'économie - celui du 16 mars 1990 et son corollaire du 4 février dernier (le Monde daté 18-19 mars 1990 et du 6 février 1991), – ce «grand projet», comme il est déjà surnommé, aborde tous les

secteurs: politique sociale, e alors que le Brésil apparaît à l'extérieur comme l'un des pays les plus en retard en ce domaine»; fiscalité, evec un accroissement des contributions et l'éventuelle création d'un impôt sur les grandes fortunes; poursuite de l'austérité et fin de l'inamovibilité l'austèrile et fin de l'inamovibilité des fonctionnaires, pour, toujours selon le chef d'Etat, « réformer une machine publique qui ne défend que ses propres intérêts bureaucratiques et corporatistes »; développement de la politique de privatisation, incluant les secteurs pétroliers et les télécommunications; réforme seolaire et réforme du régire des retreitse. Ceréforme du régime des retraites. Certaines de ces mesures demanderoot une réforme de la Constitution. Ce «grand projet» survient à un moment où la coofiance d'une grande partie de la population brési-lienne envers le chef de l'Etat s'est considérablement érodée.

#### L'importance du Parlement

Le «plan Collor II» prévoyait, ootre oo blocage des prix et des salaires, une désindexation de l'éco-nomie : il evait déjà été reçu avec sceptieisme eu débot do mois de février. Un mois et demi après sa mise en œuvre, l'inflation a atteint 20 % pour le mois de février et l'envolée prévue du dollar n'a pu être enrayée que par la vente massive

vellement élus - qui nnt pris leurs fonctions le 15 mars - ont ainsi déjà été reçus an palais du Planalto. Le gouvernement souhaite oussi multiolier ses relations avec les parlementaires. Le Forum d'entente nationale émanation du Congrès nouvellemen créée, où sont représentées toutes le tendances pour débatire des mesures présentées par l'exécutif, devrait dans ce contexte prendre de plus en

Uo an après son élection, M. Fer-nando Collor tente aujourd'hui d'en nando Collor tente aujourd'hui d'en appeler an civisme en paraphrasant le célèbre mot de John Kennedy: « Il faut que chacun se demande ce qu'il peut faire pour le Brésil et non pas ce qu'il peut en attendre. » En adoptant une attitude apparemment plus ouverte, le chef de l'Etat espère mettre en place les bases d'un consensus pour nervenir à « changes la société». pour parvenir à « changer la société »

Cette volonté d'assouplissement vant aussi vis-à-vis de l'étranger. vant aussi vis-à-vis de l'étranger. Outre la réaffirmation par le président de la priorité donnée aux thèmes écologiques, à un an de la conférence de l'ONU qui doit se dérouler sur ces questions à Rio-de-Janeiro, le ministre de l'économie, Ma Zeha Cardoso de Mello, a indiqué qu'un accord sur la renégociation de la dette extérieure do Brésil avec les banques commerciales pouavec les banques commerciales pou-vait être envisagé avant le fin do

**DENIS HAUTIN-GUIRAUT** 

#### Financée par des capitaux privés étrangers

## L'ouverture de la mine de cuivre de La Escondida marque une nouvelle étape dans la vie économique du Chili

La Escondida, la troisième mine du monde, dans le désert d'Atacama à 3 000 mètres d'altitude, économique du Chili. Financée par des capitaux japonais, alle-mands et finlandais, cette mine pose la question du rôle du secteur privé dans un domaine aussi stratégique pour Santiago. L'investissement (830 millions de dollars) est le plus important effectué à ce jour eu Chili par des étrangers. Ceux-ci recevront pendent les prochaines onze ennées les trois quarts des 320 000 tonnes de cuivre fin que la mine produira ennueilement.

SANTIAGO de notre correspondant

Pour la première fois depuis la nationalisation du métal rouge, votée à l'unanimité par les parlementaires chiliens en 1971 sur proposition do

#### Décès de lord Cromer ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre

Lord Cromer, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, est mort samedi 16 mars à Londres, à l'âge de soixante-douze ans. Troisième comte de Cromer, George Rowland Stanley Bariog, oé le 28 joillet 1918, issu de la vieille aristocratie anglaise vouée au ser-vice de la famille royale, descendait d'une lingue ligue de diplo-mates : un de ses ancêtres avait été vice-roi des Indes et un autre coosol général en Egypte. Lord Cromer loi-même a été ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington de 1971 à 1974.

Formé à Eton et à l'université de Cambridge, Lord Cromer entra en 1938 dans la respectable banque d'affaires londonienne Baring Bro-thers and Company Ltd, fondée au dix-huitième siècle par sa famille. dont il prit la direction générale en 1948. A partir de 1958, il représenta le gouvernement britannique dans différentes instances monétaires et financières à Washington. Nommé en 1961 par le premier ministre Harold Macmillan, Lord Cromer était devenu, à quarantetrois ans, le plus jeune gouverneur de la Banque d'Angleterre en deux siècles. Il e occupé cette fonction

L'insuguration officielle, jeudi gouvernement de Salvador Allende, par homme-jour, alors qu'elle oscille une compagnie étrangère exploitera de 33 à 44 tonnes sux Etats-Unis. une compagnie étrangère exploitera une grande mine de cuivre. En effet, s'il ne revient pas sur la loi de nationalisation, le code minier promulgué par le régime militaire autorise l'Etat à concéder l'exploitation des nou-

veaux gisements au secteur privé.

Son coût de production, estimé à 40 cents de dollar la livre, étant l'un des plus bas du monde, La Escon-dida devrait rapporter d'immenses dida devrait rapporter d'immenses profits à ses quatre propriétaires, l'australien Broken Hill Proprietary (57,5 % du capital), Rio Tinto Zinc (30 %), un consortium japonais créé autour de Mitsubishi (10 %), et une filiale financière de la Banque mon-diale (2,5 %). Ses réserves minérales, chiffrées à 1,8 milliard de tonnes, pourraient hi assurer une vie productive jusqu'au vingt-deuxième siè-cle. Quant à la teneur moyenne en métal du minerai, elle atteint 1,60 %, alors que celle des gisements exploi-tés par l'Etat, en constante diminuest tombée à 1,35 % contre 1.80 % il y a dix ans.

Bonne affaire aussi pour le pays andin, dont la production caprifère augmentera de 20 % grâce à l'apport de La Escondida. Mais l'irruption du redoutable concurrent o'en jette pas moins un défi à CODELCO, la compagnie publique qui finance pour moitié le budget de la nation. Ses difficultés s'accumulent : à la baisse de teneur en métal s'ajoute la détérioration de sa productivité, due en partie au vieillissement de ses installations.

Les détracteurs du régime militaire lui reprochent d'avoir délibérément sous-équipé CODELCO, afin de favoriser les entreprises minières pri-vées. La productivité de Chuquicamata, la première mine de cuivre du monde à ciel ouvert, n'est aujour-d'hui que de 13 tonnes de minerai

#### La France et le Venezuela favorables à une rencontre entre producteurs et consommateurs de pétrole

La France et le Venezuela cot décidé d'approfondir leur initiative en faveur d'une rencontre entre pays producteurs et consommateurs de pétrole, une délégation vénézuélienne devant se reodre « rapidement » en France dans ce but, a annoncé le 16 mars à Caracas le ministre français des affaires étrangères, M. Roland Dumas. Celui-ci a souligné que « l'înitiative vénézuélienne en vue de régula riser le marché du pétrole était très vite devenue une proposition francovénézuélienne.» Il a ajouté que les deux pays avaient décidé de « poursuivre leur examen de cette question afin d'affiner, de préciser ce projet ».

Selon certaines estimations, il faudrait, entre autres mesures, licencier 5 000 des 26 000 travailleurs de la compagnie. Mais le gouvernement démocratique prendra-t-il le risque d'un affrootement evec le puissante Confédération des travailleurs du cuivre? Dans l'immédiat, les autorités soumettent au Congrès un texte de loi, dont l'approbation permettrait à CODELCO de s'associer eu secteur privé pour rendre productifs les combreux gisements inexploités qui sont propriété de l'Etat.

Cependant, la coalition de centregauche au poovoir, dont les partis démocrate-chrétien et socialiste furent les artisans successifs de la oationalisation do euivre, reste jalouse de la prérogative publique. Le président Patricio Aylwin o'a pas honoré de sa présence la cérémonie d'inauguration de La Escondida. Son attitude lui vant les critiques du quo-tidien conservateur El Mercurio, qui s'interroge sur « le message que le chef de l'Etat, par son absence, adresse aux investisseurs étrangers ». **GILLES BAUDIN** 

#### A Paris Le dispensaire du Quatre-Septembre en liquidation judiciaire

Placé en liquidatioo jodiciaire le 15 mars par le tribunal de grande instance de Paris, le centre médical do Quatre-Septembre sera contraint de « licencier le personnel et d'interrompre les soins aux malades » si M. Bruno Durieux, ministre délégué à la santé, «n'agit pas immédiatement». Le dispensaire, qui sollicite une subvention de 723 000 francs, n'a reçu aucune réponse du ministère, alors que celui-ci, assure son directeur, M. Louis-Auguste Girault de Coursac, eveit « pris des engage-

Privé de conventionnement pendant deux ans, le centre médical, ins-tallé rue de Choiseul à Paris, avait décidé d'appliquer à ses patients les « tarifs d'autorité » (4 francs pour la consultation d'un généraliste, 8 francs pour la consultation d'un spé-cialiste) et de rémunérer ses méde-cins sur la base du SMIC. En janvier dernier, il avait été de nnuveau conventionné. Peu après son arrivée au ministère, M. Durieux avait fait adopter plusieurs dispositions (réduction des charges, assouplissement des conditions de conventionnement) visant à aider les centres de santé à

Accord entre le gouvernement et les syndicats

## Les salaires des fonctionnaires allemands vont augmenter de 6 % en 1991

Le syndicat allemand des services publics et des transports (OTV) et le gouvernoment se sont mis d'eccord, semedi 16 mars, sur une augmentation générale des saleires de 6 % à compter du 1-janvier 1991. Cet accord, valable pour douze mois, concerne 2,3 millions de seleriés. Un accord du même type e été signé dimenche entre les partenaires socieux dens les chemins de fer et dans les postes at télécommunications.

de notre correspondant M™ Mooika Wulf-Mathies, présidente de l'OTV, et le mioistre de l'intérieur, M. Wolfgang Schaubie, s'accompagne de mesures de revalo-risation spécifiques pour certaines catégories de personnels, comme les iofirmières et les trevailleurs sociaux, concernant pres de 1,3 million de salariés. Pour certains d'entre eux, cette revalorisation pourra atteiodre jusqu'à 14 %, evec effet rétroactif eu 1= octobre 1990. Ces augmentations auront aussi un effet sur les rémunérations de 1,7 million de salariés de ce secteur dans les oouveaux Lander de l'Est, doot le oiveau de salaire a été fixé à 60 % de celui en vigueur à l'Ouest à partir

cet accord, quelque semaines seule-ment après le début des négociations, a surpris nombre d'observeteurs, tant les positions de départ semblaient éloignées. Les syndicats exigeaient une revalorisation des salaires de 10 %, alors que le gou-vernement ne proposait que 4,1 %. Des grèves d'avertissement très suiurbains pendant quelques heures la semaioe dernière, ont ioeité M. Schauble à se mnntrer plus

Les dirigeants syndicaux étaient de leur côté bien conscients que leur revendication de 10 % d'augmentation des salaires avait peu de chance publique peu désireuse de voir aug-menter les charges publiques dans uoe période où la pression fiscale s'accroit pour financer l'unification.

Selon M. Wolfgang Schauble, l'en- qui devraient être éteodues aux fonctionnaires - représentera une charge supplémentaire de 16,5 milliards de marks pour le budget de l'Etat et des collectivités locales.

Ce compromis marque un touroeot dans la négociation sociale en Allemagne : la priorité a été redontions au détriment de la réduction du temps de travail, qui était le che-val de bataille syndical depuis 1984. LUC ROSENZWEIG

### Alors que la loi ne l'autorise pas encore

### Plusieurs journaux insèrent une publicité comparative des centres Leclerc

bataille autour de le publicité comparative : le petron des centres E. Leclerc – toujours lui - chaud partisan de le publicité comparative (il en e diffusé plusieurs ii y e quelques ennées, portant eur les prix pratiqués par ses concurrents immédiats), récidive dene plueleure quotidiene nationaux du 18 mers.

Il e'en prend cette fole eux prix pratiqués par trois pharmaciens, trois pompistes et quetre boulengers, toue nommément désignés et plus chers que les Centres Leclerc, sur trois produits (Shampooing Hegor Keratine, le litre de euper et le baguette de 250 g). La conclusion est subtile : pour ne pas feire du petit enmmerçent le première victime de la nub comparative, « il est temps de légiférer. Oui à la concurrence i Non au dénigrement » .

Cette publicité, exemple du dénigrement qu'il ne fout pae protiquer, est signée de l'agence Roux, Seguela, Cayzae

et Goudard (RSCG), M. Jacques Seguela étent un franc edversaire du projet de loi eutorisant la publicité comparative...

Le lecteur du Monde ne trounos colonnes, alors qu'elle nous e été proposée. La direction du lournel - responsable pénale ment de tout ce qui v est imprimé (rédaction, maie eussi publicité) - estime qu'il n'y e pae lieu d'eppliquer une lni... avant son adoptinn par le Parle-

Actuellement, cette publicité est illégale et le Monde n'e pas pour hebitude de violer la loi. D'eutent qu'eucun des petits commerçants eités n'e eutorisé E. Leclere à faire usage de son enseigne. Quant au BVP (Bureau de vérification de le publicité), interrogé par le Monde Publi-cité, il e émie un « evis défavorable » à le diffueion de cette double pege (il s'egissait de celle sur le shempooing et les

## **CESMA MBA** européen en un an

■Programme de 3e cycle de management bilingue (français et anglais) du Groupe ESC Lyon.

■Pour diplômés de l'enseignement supérieur débutants ou avec expérience profession-

Ce programme permet d'obtenir le MBA du CESMA et le MBA de la Cranfield School of Management, en un an.

Pour information et candidature : CESMA MBA - Groupe ESC Lyon BP 174 - 23 av. Guy de Collongue - 69132 Ecully Cedex

Tél.: 72 20 25 25 Cranfield School of Management Cranfield - Bedford MK 43 OAL - England

Tél.: (44) 234 75 11 22

Cranfield



CLOTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE 1990

28 décembre 1990.

distribuables de l'exercice.

depuis 5 ans: +30.79 %

e en 1990: - 11.35%

**POLITIQUE DE GESTION EN 1990** 

HORIZON

SICAV DIVERSIFIEE FRANCAISE

paur la valarisation de vatre capital à lang terme

Le Conseil d'administration de la Sican, réuni le 12 février

1991, a approuvé les comptes de l'exercice social clos le

Conformément aux nouveaux statuts adoptés le 5 avril 1990, il

sera proposé à l'assemblée générale des octionnaires, qui se

tiendra le 11 avril 1991, de capitaliser la totalité des revenus

Les effets de la crise du marché des actions ont pu être amortis

par une grande prudence dans le choix des secteurs d'investisse-

ment, jointe à leur diversification géographique. Cette stratégie

a porté ses fruits puisqu'Horizon, Sicur française diversifiée

à dominante actions, termine mieux l'année que la moyenne de

sa catégorie avec un résultat de -11,35% contre -14,14%.

Sa performance reste largement positive sur la durée minimale

de plucement conscillée qui est de 5 ans environ.

\*Dernier dividende relatif à l'exercice 1989 persé en acril 1990.

Valeur de l'action au 28.12.90 : 1051.55 F

PERFORMANCES dividendes nets réinvestis\* au 28.12.90

de famille, le goût d'une rentabilité En 1984 (dernier chiffre connu), ils intense et rapide se répand, et il ne étaient 2,1 millions de foyers à per-«Les logements de rapport apparaissent comme un piecefaut pas s'étonner que cent mille ment dont les performances sur logements locatifs privés disparaisle long terme sont au moins aussi sent du marché chaque année, l'acélevées que l'ensemble des

autres placements. » Telle est la conclusion de M. Jean-Jacques Maipot et M- Véronique Paquel dana une étude publice par le CERC (Centre d'étude des revenus et des coûts) sur le logement de rapport (1). Cartes, au cours de la demière décennie, « la performance a été plue faible, notamment, que celle des valeurs mobilières, mais sur trente ans elle a été beaucoup plus régu-

L'enthousiasme des investisseurs privés pour la Bourse depuis dix ans trouve là sa principale explication : une rentabilité immédiate élevée, une mobilisation pratiquement instantanée des capitaux investis, même si le risque encouru (un éven-tuel «l'undi noir», comme en octobre 1987...) est beaucoup plus fort. L'investissement dans la pierre est forcement à plus long terme.

Plus on aura acheté cher, dans un secteur géographique où le marché est tendu (et la flambée des prix en région parisienne depuis plusieurs années en est l'exemple extrême), plus il faudra attendre pour que la plus-value soit forte et compense la faiblesse relative du revenu. Et la revente éventuelle supposera qu'on ne soit pas pressé, et qu'on prenne son temps pour réaliser une bonne opération. Le logement locatif demeure donc un placement de père

Rère. »

cession à la propriété prenant le relais (le Monde du 15 mars).

En 1988 (les statistiques du recensement de 1990 ne sont pas encore disponibles), on comptait 3,8 mil-lions de logements locatifs (2) appar-tenant à des particuliers. Ils représentaient 18,6 % du parc des résidences principales, contre plus de 26 % en 1973. Ces logements locatifs privés sont en général un peu plus petits, moins confortables et plus anciens que les autres logoments (ceux appartenant à des propriétaires occupants ou à des organismes de bailleurs sociaux). Cependant, pen à peu et régulière-ment, ces logements s'améliorent, platôt plus vite que les autres.

> Pius de 50 ans

En conséquence, leur valeur moyenne a augmenté de 20 % de 1973 à 1984, soit aussi vite que celle des autres résidences. La valeur de ce parc représente 16,3 % de la valeur du parc des résidences principales, contre 19,8 % en 1973.

On ne sait pas avec précision combien il y a de propriétaires bailleurs de logaments, car la statistique ne permet de connaître que les bénéficiaires de «revenus fonciers urbains » qui, à côté des appartements, sont propriétaires de bureaux, de locaux commerciaux, d'entrepôts, de résidences de vacances, de parts de SCPI (Sociétés civiles de placements immobiliers).

étaient 2,1 millions de foyers à per-cevoir de tels revenus fonciers urbains et le CERC estime que les deux tiers de ces revenus sont dus à la location de logements loués vides.

Les foyers intéressés ont, en majorité, un revenu total double de celui des foyers qui n'ont pas de patri-moine urbain immobilier. Dans le tiers de la population jouissant des plus hants revenus, 62 % des ménages bénéficient de tels revenus et ils tonchent 82 % de leur masse totale. A l'opposé, dans le tiers de la population jouissant des revenus les plus faibles (revenu global inférieur ou égal au SMIC), seuls 14 % des ménages sont des propriétaires bailleurs au seus large et ils se contentent de 5 % de la masse de ces revemis. Pour ces derniers, cependant, qui sont souvent des retraités (60 % d'entre eux), les revenus fonciers représentent 25 à 30 % du revenu

Soixante-dix pour cent des propriétaires fonciers, dans les villes, ont plus de cinquante ans. Et ils sont souvent travailleurs indépendants on cadres supérieurs, actifs ou retraités : ils représentent 56 % des bénéficiaires et touchent 62 % de la masse de ces revenus. Mais les experts du CERC distinguent une autre disparité, celle qui reflète la concentration de ces revenus ; en 1984, 10 % des bénéficiaires rece-

vaient 40 % de la masse totale. Quant à la rentabilité de la pierre, elle est tout aussi difficile et com-plexe à évaluer. Si le taux de rendement brut des logements de rapport pent être estimé à 4 % en 1973 et à 4,3 % en 1984, le taux de rendement net (après déduction des impôts fonciers, des travaux et des intérêts) serait d'un peu moins de 3 %. Enfin, le taux de plus-value sur le long terme (si l'on ne tient pas compte de la flambée des prix dans la région parisienne ces dernières années) serait de l'ordre de I à 2 % par an Giobalement, la « performance réelle globale » serait de 2,7 % l'an, de 1959 à 1989.

En comparant ces performances avec celles des antres investisse-ments, le CERC observe, au cours des trois dernières décennies, une régularité du rendement du loge-ment locatif (autour de 3 %), tandis que les valeurs mobilières, dont la rentabilité stagnait autour de 1 % dans les années 60 et 70, ont vu leur rendement s'envoler vers 14 % dans les années 80. Sur trente ans. la nerformance des valeurs mobilières, malgré une dernière décennie d'euphorie, dépasse tout juste 4 %. Tout. cela avant impôt sur le revenu.

Une conclusion s'impose : le loge-ment locatif, qu'on soit riche ou pauvre, est un placement apprécié par les ménages âgés, qui trouvent dans les loyers encaissés un appré-ciable complément de retraites.

JOSÉE DOYÈRE

(1) «Le logement de rapport : un place-ment concurrencé qui conserve certains atours », Jean-Jacques Malpot et Véronique Paquel, Notes et graphiques du CERC, N° 14, février 1991. Diffusé sur abonement Henri Rarbusse, 93308 Anbervilliers Cedex.

(2) On distingue dans les résidences principales données en location par les par-ticuliers, les logements loués vides (3,5 mil-lions), les memblés (près de 200 000) et les

#### SOCADIP / CREDIT LYONNAIS

GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CAISSES D'ÉPARGNE ÉCUREUIL, BUREAUX DE POSTE, TRÉSOR PUBLIC

SOCADIP et le CREDIT LYONNAIS sont parvenus le 14 mars 1991 à un accord, formalisé par la signature d'un protocole, qui va permettre aux industriels d'êrre réglés au ritre de leur garantie de paiement.

SOCADIP, caution, et le CREDIT LYONNAIS, sous-caution, ont arrêté d'un commun accord, dans le cadre de la garantie qui couvre contractuellement les fournisseurs à concurrence de 45/360° de leur chiffre d'affaires 1989, les

· Le CREDIT LYONNAIS a accepté, alors qu'il s'estimait fondé à opposer le non-respect par les fournisseurs du paiement des acomptes et de la régularisacion des commissions, à bonne date, de renoncer à cette faculté.

En d'aurres termes, il ne sera pas tenu rigueur aux industriels du retard, parfois très sensible, avec lequel ils ont payé les acomptes sur commissions. En revanche, il est expressement demandé aux fournisseurs garantis de CODEC, sinsi qu'à ceux de C.G.L et SCAPA, de réglet pour le 31 mars 1991 AU PLUS TARD, la totalité de la commission SOCADIP de 0,40 %, faire sur les chiffres d'affaires 1990.

Au-delà de cette date limite SOCADIP et le CREDIT LYONNAIS seront dégagés de leurs obligations à l'égard des recardataires. Le CREDIT LYONNAIS et SOCADIP acceptent donc que la date contractuelle prévue (1er février 1991) pour le règlement du solde des commissions soit dépassée de

- Tous les industriels, fournisseurs de CODEC, C.G.L. et SCAPA, signataires du contrat de garantie de paiement, qui se setont conformés par ailleurs aux autres clauses générales du contrat, sont garantis à l'exclusion des fournisseurs des sociétaires adhérents CODEC, C.G.L. et SCAPA, exclus des l'origine des

- Les actions en justice intentées par certains fournisseurs visant à luire reconnaitre les sociétaires adhérents CODEC, C.G.L. et SCAPA comme leurs réels débiteurs suspendent pour ce circuit direct la mise en oeuvre de la garantie SOCADIP et par voie de conséquence de celle du CREDIT

En revanche, les creances, pout lesquelles l'industriel établira clairement l'identité de CODEC comme débiteut, seront couvertes par l'engagement de SOCADIP et du CREDIT LYONNAIS et donc réglées sans attendre les

· Pour les filiales C.G.L. et SCAPA. la SOCADIP, ainsi qu'elle l'avait précisé dans son précèdent communiqué, confirme que ses actionnaires, à l'unanim alors qu'ils considèrent ne pas v'être juridiquement tenus, ont décidé de couvrir les sommes dues aux fournisseurs, non couvertes contractuellement par le CREDIT LYONNAIS, par une corisarion exceptionnelle et ce, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 100 MF correspondant à la production Line par les inclustriels eux-mêmes.

Cet accord, conclu dans un esprit constructif, va petmettre, des le 18 mars 1991, aux deux cabinets d'audit dûment mandatés par SOCADIP et le CREDIT LYONNAIS de procéder à l'examen des dossiers régulièrement constitués par les fournisseurs.

Les premiers paiements, après signature d'une quirrance subrogative, interviendront donc dans les jours qui suivent.

LE

1. :

## Le Koweït dans le coma

Saite de la première page

« Comment reportir? s'exclame un homme d'affaires libanais Nous n'avons plus de stocks, plus de person-nel, plus de monnaie, sans même par-ler d'électricité ou de téléphone! » Le Koweit est en effet toujours privé du pensables pour tirer l'économie de sa catalepsie ou même faire face aux besoins de la vie quotidienne. Les services de base - électricité, eau, communications, sécurité, ramassage des ordares, etc. - ne sont toujours pas assurés, non plus que l'approvisionne-ment de la population en aliments autres que le strict minimum — pain, sucre, riz, eau potable -, distribués avec parcimonie et non sans passe-droits. Les nouveaux billets de banque sont arrivés par avion mais n'eot pas encore été mis en circulation, l'aute de taux de change et, surtout, de consignes officielles.

Dans les bureaux luxueux de la Banque industrielle du Koweit, l'étatmajor, presque au complet maintenant, attend . L'immeuble n'a pourtant, de l'aveu de son président, subi aucun dégat. Comme toutes les autres banques, y compris la Banque cen-trale, la BIK n'a perdu ni un tapis, ni un cendrier. Elle a même gardé ses ordinateurs et ses fichiera. Seul manque le personnel. Pourtant, il a fallu attendre le 16 mars, deux semaines après la libération, pour que la ban-que, comme tout le secteur public, appelle ses anciens salariés à se prénter. Encore sout-ils loin d'être tous effectivement embauchés et remis au

« Nous ne voulons pas garder tout le monde, explique le président de la banque, M. Saleh Al-Yousef. Les Palestiniens, les Yéménites, les Soudonais auroni leurs droits mals ils ne

seront pas réembauchés». Ordre du gouvernement: « C'est une décision gouvernement: « C'est une décision politique », dit-il. Une décision justi-fiée par le désir, clairement affiché, de séparer le bon grain de l'ivraie et d'évincer des postes «stratégiques», à quelque niveau que ce soit, tous les

ennemies du pays pendant la guerre. Le Koweit, explique en substance le ministre de la planification, a réalisé qu'il ne pouvait continuer à dépendre de gens prêts, dès la première énreuve, à quitter le pays ou à colla-borer avec l'ennemi. Les Palestiniens sont, bien entendu, les premiers visés. « Sī j'étais Palestinien, je ne resterais pas ici», dit en privé un membre émi-nent de la famille royale.

Scule solution done, la «koweitisation». Une épuration forcée de l'en-semble du secteur public qui, jugée prioritaire, va encore retarder tout le processus de remise en état du pays. Il faudra, dit M. Al-Yousef, dix à quinze jours pour que les banques aient terminé l'inventaire du person-nel et le tri, lequel devra être fait de façon bomogène, donc après concer-tation de tous les présidents avec le gouverneur de la Banque centrale... « Pour le moment, assure un jeune cadre de celle-ci, nous sommes la pour faire le ménage, pas pour travailler. » Pas de véritable reprise, donc,

avant au moins deux semaines. Pas de salaires ni d'échanges marchands non plus. Les Kowelliens ainsi main-tenus dans un état complet d'assistance, dépendant pour la vie quotidienne des approvisionnements fournis gratuitement par les autorités, devront en outre attendre autant sinon plus pour connaître l'état exact de leurs biens. Le gouvernement a en effet décidé que tous les comptes bancaires seront arrêtés an 2 août. Toutes les transactions - retraits ou dépôts opérées pendant l'occupation irakienne seront donc considérées comme nulles et non avenues. De même l'échange des anciens dinars contre les nouveaux sera fait avec circonspection : les détenteurs de grosses sommes et surtout de billets dérobés à la Banque centrale - dont les numé-ros ont été relevés - seront tenus d'expliquer la provenance de leur for-

les profiteurs

Les deux procédures seront certes dicales pour punir les «profiteurs» de l'occupation. Mais ce sera aussi une source de contentieux infinis, car les Irakiens out distribué ces billes à la population, qui s'en est servie pour survivre, «Je n'ai pas collaboré mais l'ai fait des transactions, moi. Pendant ces sept mois, s'exciame un homme d'affaire d'origine syrienne, la vie ki ne s'est pas arrêtée!».

Une situation apparemment inextricable. Car la paralysie du système bancaire et financier n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'incapacité du gouvernement à enciencher sinon la reprise, du moins un simple parrage. «Ils ne sont pas encore retombés sur leurs pieds », reconnaît le conseiller commercial français. La remise en état même sommaire, du système électrique n'a même pas pu être réalisée dans les temps impartis,

Impuissance réelle ou volonté délibérée de régler les comptes avant de remettre la machine en marche? Touiours est-il que le gouvernement ne semble pas avoir pris la mesure de l'argence. Il suffit, pour s'en persuader, de camper un moment dans le diwania shaia, sonte de salon de réule gouvernement a installé son «quartier général de crise». Ministres et responsables de tout poil, grands mar-chands et diguitaires, amis et connais-sances vont et viennent, discutent et boivent le café, assis sur des divans confortables. L'atmosphère est ouverte, détendue, sympathique. Elle évoque l'Orient de toujours, la patience, la concertation, tout sauf l'état d'urgence... A quelques pas de ià pourtant, le soir venu, une manifestation «à la bougie» organisée par les femmes pour réclamer du courant sera dispersée par l'armée...

Les Koweitiens, explique, un diplo-mate occidental, a vivent et travaillent à un rythme différent du notre ». a Ils sont habitués, ajoute un autre, à pres-ser un bouton. Ils continuent de le faire. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui plus personne ne répond ni n'accourt de l'étage inférieur pour faire le tra-vail...»

En attendant, is population s'exaspère et les experts occidentaux appe-lés à la rescousse s'arrachent les che-veux. La situation, explique-t-on au corps du génie de l'armée américaine (l'«US corp» comme on dit ici), s'ap-parente à celle laissée après le passage d'un cyclone d'amplitude moyenne. Elle est même plutôt plus favorable. Dans le secteur électrique, par exemple, si les centrales et les stations intermédiaires sont largement détruites, le réseau de distribution, lui, est presque intact. Ce qui, normalement, devrait faciliter et accélérer le redémarrage! ... Mais l'« US corp» n'a qu'un rôle de conseil et d'intermédiaire partie de la largement de la largeme ire pour identifier les besc disire pour identifier les desous pro-ritaires, préparer et superviser les contrats de première urgence. La décision finale revient, elle, toujours au gouvernement. Et elle ne vient pas. Pis: l'organisation des secours est souvent paralysée par l'excès de pro-cédures administratives. « Notre prin-cipal casse-tête? répond un ingénieur cipal casse-tête? répond un ing du «corp», ce sont les formalités

Le souvemement, assure la rumeur Le gouvernement, assure la rumeur publique, aurait acheté des générateurs électriques de secours en 110 volts, alors que le résean est équipé en 220... Il aurait aussi laissé perdre des milliers de poutets et du pain, faute de stockage frigorifique et de circuits de distribution adaptés... Rumeurs invérifiables mais significatives de l'éset d'espait de la pouvilation. En l'état d'esprit de la population. En près de trois semaines, les Koweitiens sont passés lentement de l'emphorie à l'étonnement puis à la déception. Désormais ils avouent franchement leur colère, « Ceux qui ont vécu ici sept mois ne sont pas prêts à accepter des excuses. Ils (le genvernement) ont dépensé 17 milliards de dollars pour les forces alliées, et ils ne pourraient pas en dépenser 100 millions pour acheter des expuses électrons. acheter des groupes électrogènes?

Allons donc! Ils doivent partir!», dit M. Salah Al-Hashem, éditorialiste du 26 Février, le premier et très virulent quotidien koweitien publié depuis la libération par les «résistants», comme se nomment désormais entre enx tous les Koweitiens restés au pays pendant l'occupation.

#### Des « résistants » soutenus par les grandes fortunes

audacieux - « Quand vous avez survecu aux Irakiens, vous n'avez plus peur de rien!» dit M. Al-Hashem – et de mieux en mieux organisés grâce à l'appui à peine clandestin des plus grosses fortunes du Kowelt. Les grandes familles de marchands qui, depuis l'origine du pays, out soutenu la famille royale, commencent en effet à prendre clairement leurs distances, n'hésitant plus à critiquer ouverte-ment le gouvernement. Demeures pour la plupart an Koweit après le 2 août - contrairement aux membres de la famille royale - ils s'inquiètent de la lenteur du redémarrage, crai-gnant pour leur fortune et ils s'interrogent sur l'emprise accrue de la famille royale sur l'ensemble des biens du pays, de même que de son immixtion dans la signature des énormes contrats de reconstruction à

Car si la situation reste pour le moment gelée, nul ne doute ici que la reconstruction, lorsqu'elle démarrera pour de bon, s'accompagnera d'un vrai «boom». Même privé pour un ou deux aus au moins de l'essentiel de ses revenus pétroliers, le Koweit conserve, grâce aux milliards de dollars - publics et privés - placés à l'étranger pendant les vaches grasses,

un pouvoir d'achat considéral Hors du secteur pétrolier, les dépenses publiques de reconstruction devraient se révéler nettement moins importantes que prévu. Pour l'heure, il est impossible, bien entendu, compte tenu de la situation, d'avancer un chiffre précis, 5 à 10 milliards de dollars pent-être, estime l'« US corp», en reprenant le parallèle établi avec un cyclone - Hugo avait coûté aux Etats-Unis 4 à 5 milliards de dollans. Enais-Onis 4 a 5 miniarits de dol-lars. Et le Kowen, grand comme trois départements français, ne comptait avant la guerre qu'à peine deux mil-tions d'habitants, dont un tiers seule-ment de «vrais» Koweltiens... Quant au secteur du pétrole, de loin le plus touché, c'est une autre affaire. On cite le chiffre de 60 millions de dellale chiffre de 60 millions de dollars par jour, 22 milliards de dollars par an...

Dans quelques mois, dans un an, le Koweit retrouvera donc, avec la Koweit retrouvera donc, avec la reconstruction, un appétit de consommation énorme. Car, du côté du secteur privé, les moyens ne font pas non plus défaut. Or là tout est à refaire, le pillage ayant touché pratiquement toutes les maisons, tous les commerces. «Il y avait en Irak un appeint de consommation qui a été transfèré au Koveit», note un homme d'affaire. « Un seul diwania (salon de réunion) représente cinquante cen-driers», estime un importateur de cristallerie, la mine gourmande. « A iong terme, je suis optimiste, dit un diplomate, mais encore faudrait-il que le processus s'enclenche...»

VÉRONIQUE MAURUS

E N 1 9 9 0 GAN

Un résultat consolidé de 2,3 milliards de francs Un chiffre d'affaires assurance de 33 milliards de francs, en augmentation de 23%

Les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 1990 seront présentés le 18 avril prochain au Conseil d'Administration. Mais les informations déià reunies rendent possible une première estimation des résultats du Gan. Le chiffre d'affaires assurance devrait, comme prévu, s'établir sensiblement au dessus de 33 milliards de francs, en progression de 23%. Les résultats consolidés du Groupe GAN-CIC, grâce aux bonnes performances des filiales françaises d'assurance et malgré l'incidence des tempêtes en Europe et notamment en Angleterre, devraient rester proches de ceux de 1989, pour s'élever à 2,3 milliards de francs environ.



## CHAMPS ECONOMIQUES

Le complexe militaro-industriel en Europe

# France : un système de relations fermé

Le pouvoir se partage entre les ingénieurs de l'armement, les militaires des états-majors et les industriels, plus ou moins en dehors des responsables politiques

FFICIELLEMENT le complexe militaro-industriel n'existe pas en France. Ce terme polémique qui a servi à la gauche des années 1970, pour dénoncer une imbrication d'intérêts bureaucratiques et financiers fauteurs de guerre, désigne pourtant une réalité concrète de l'Hexagone... comme de tous les pays qui, pour préserver-leur indépendance, ont developpé leur propre système de conception, de production et de vente d'arme-

Le terme de complexe militaroindustriel, avec ce qu'il sous-entend d'intérêts bureaucratiques, industriels et financiers étroitement imbriqués, est toujours gênant pour ables politiques au pouvoir. Il laisse entendre que les déci-sions d'ordre national sont entièrement soumises aux pressions d'un lobby puissant et influent. Au-delà de la polémique, le «complexe» existe. Il est intrinsèquement lié à une politique d'indépendance vieille de plusieurs décennies.

Depuis le général de Gaulle, la France a souhaité ne pas dépendre de l'étranger, et notamment des Etats-Unis, pour son armement. Pour aboutir à ce résultat, il lui a done falln un instrument adéquat sur le modèle des appareils d'Etat qui ont produit le tout-nucléaire ou le TGV. Une administration richement dotée, des industriels aux ordres et une homogénéité humaine ; à savoir des hants fonctionnaires issus des grandes écoles qui passent la première partie de leur carrière dans les cabinets minisériels et l'administration avant d'aller pantoufier dans l'industrie nationalisée ou privée.

## La plaque

activités de 261 000 salariés environ (chiffre 1989), est sans conteste le ministère de la défense, et an sein de ce ministère, la Délégation générale pour l'armement (DGA). La DGA est tout à la fois architecte des programmes de défense, industriel et vendeur – ce qui signifie que les polytechnieiens de la Délégation représentent une plaque tournante. lls ont d'abord pour fonction d'antieiper les menaces futures et de connaître les besoins des états-ma-

Si l'armée de terre ou l'armée de l'air ont besoin de remplacer les ebars ou les avions qui arrivent à bout de souffle, c'est à la DGA de s'en charger. Bien entendu, ces remplacements de matériel ne sont jamais simples. Les contraintes de la guerre moderne périment assez vite les technologies et les innovations font évoluer rapidement les techniques de guerre. Un char conçu il y a vingt ans ne peut done jamais être remplace purement et simplement par son semblable. Chaque fois, e'est un objet entièrement nouvean qu'il faut penser et produire en

ISPECTEUR GÊNERAL. DE L'ARMEMENT DÉCÉQUÉ GÉNÉRAL INSPECTEURS - Cresisot-Loin

La vraie fierté de la DGA, ce sont armées modernes ne sont pas équipées d'armes, mais de «systèmes de défense». Un sous-marin nucléaire lance-engins est un projet global qui fait intervenir des industries multiples, des technologies diverses, plus des dizaines de sous-traitants. Pour définir ces projets et les mener à bien, la DGA mobilise en tout 24700 personnes, militaires et ingénieurs de haut rang compris.

'Au-delà de cette phase stratégique, les études, le developpement, les fabrications et les réparations représentent le savoir-faire proprement industriel de la DGA. Chantiers navals, aéroports militaires directement sous le contrôle de la DGA occupent aujourd'hui près de 30 000 personnes. Jusqu'en juin 1990, cet ensemble incluait le Groupement industriel des armements

terrestres-GIAT (14900 salariés). Depuis moins d'un an, le GIAT est une société nationale qui a pour tâche de diversifier sa clientèle et de soulager autant que faire se peut le budget de la défense. Ainsi le GIAT peut très bien être mis en concur-

DGA se trouve done un peu dans la l'armement. même position que France Télécom: elle est à la fois donneur d'ordre et concurrent de ses fournis-

#### **Une forte** dépendance

Ce tableau industriel serait incomplet si l'on n'y incluait pas les entre-prises nationales ou privées travaillant dans le domaine de la défense (200 000 salariés environ). Le complexe militaro-industriel prend vrai-ment son sens dans le réseau complexe de relations qui unissent la DGA à Thomson CSF, Matra, Aérospatiale, Avions-Marcel-Das-

Il s'agit d'une communauté humaine. Les ingénieurs qui commencent leur carrière à la DGA la terminent à des postes-clès dans les entreprises da secteur public ou dans des entreprises privées fortement dépendantes des marchés militaires publics. Les plus jeunes sont investis de l'autorité de l'Etat et out l'Etat ne peut plus financer, comme

rence pour la fourniture de blindés tout pouvoir sur les ingénieurs plus

Toutefois, cette autorité est nuancée par le fait que les anciens auront le pouvoir de coopter les plus jeunes au terme de leurs dix années de service publie obligatoire. Ce système n'a rien de particulier, il existe entre la direction du Trésor et le secteur bancaire ou entre la direction générale de l'industrie et le secteur public industriel.

Malgré un discours volontiers indépendantiste, des entreprises comme Thomson ou Aérospatiale demeurent fortement dépendantes de l'argent de l'Etat. Quand la DGA lance des études pour de nouveaux programmes d'armements, ce sont les bureaux de ces groupes industriels qui obtiennent la manne du préfinancement. Une fois que les choix proposés par les industriels ont été effectués par les états-majors des trois armes, la DGA finance à nouveau les recherches et la mise en route industrielle des nouveaux pro-

Les coûts sont devenus tels que

il y a vingt ans, 100 % d'un système. Dans le meilleur des cas, les subventions représentent la moitié, voire 40 % du coût total. Néanmoins, la DGA donne aux industriels deux avantages immatériels annexes : les spécifications et une commande ferme qui leur permettra d'esporter.

Les spécifications représentent un cahier des charges qui indique clai-rement aux industriels les besoins et les préoccupations de l'armée fran-çaise. Par ce biais, Thomson, Aérospatiale ou Dassault ont accès aux besoins de toutes les armées modernes du monde. Un avantage financier considérable dont seules bénésieient les entreprises du com-plexe. Enfin, même si la commande n'amortit pas à elle seule l'ensemble des coûts de fabrication, elle est l'unique argument de vente.

Aucun pays du monde n'achètera un matériel qui n'aura pas d'abord été vendu à l'armée française. Quand Aérospatiale et Thomson ont développe ebacun un missile concurrent, le Roland pour le premier et le Crotale (d'origine américaine) pour le second, le cœur de la DGA battait plutôt pour le Roland. Néanmoins, pour permettre à Thomson d'exporter, la DGA a attribué le Roland n l'armée de terre et le Crotale à l'armée de l'air. La poire ainsi coupée en deux a permis à Thomson de décrocher l'un de ses plus beaux contrats en Arabie saou-

Le pouvoir de donneur d'ordre place également la DGA dans la même position que Peugeot par rap-port à ses sous-traitants. Si les ingénieurs de l'armement estiment que des entreprises concurrentes travail-lant dans le secteur de la défense ont intérêt à fusionner des lieux de fabrication qui doublonnent, ils peu-vent très bien venir à bout des réticences en ne commandant plus qu'à

#### Des priorités nouvelles

Ce pouvoir s'exerce cependant avec prudence, les présidents d'entreprises publiques pouvant bénéficier parfois de puissants appuis poli-tiques. L'immense autonomie dont a bénéficié Dassault sous tous les gouvernements en est la meilleure preuve. En fait, le système est si fermé que les politiques n'interviennent qu'en cas de conflit ouvert. Ils sont alors en position d'arbitrer et tranebent entre les militaires, la DGA et les industriels. Générale-ment, les parties se débrouillent pour aboutir à un accord plutôt que d'en référer aux politiques, souvent perçus comme tiers incompétents.

La DGA - et ce n'est pas son joker le moins important - joue enfin nn rôle-clé dans les exportations. Tout d'abord parce qu'elle a le pouvoir de les autoriser. Ensuite, parce qu'elle renseigne les entreprises sur la situation politique et économique des pays candidats. De plus, une fois un contrat à l'exportation signé, les entreprises font systèmatiquement appel à des crédits de financement garantis par l'Etat. Indirectement, e'est done le contribuable français qui a financé l'achat et la destruction de l'armement irakien pendant la guerre du Golfe.

Toute machine dépend de son environnement. Le complexe militaro-industriel français n'échappe pas à cette règle. A la cisaille classique : compression lente mais progressive des budgets militaires, hausse continue du prix des matériels (plus de 10 % par an au dessus de l'inflation), sont venues s'ajouter de nouvelles contraintes.

Selon Bertrand Warusfel, directeur de Warusfel et associés consul tants, « il existe un effet général du libre-échangisme ». Autrement dit, un état-major a de moins en moins envie d'attendre cinq ans un nou-veau matériel quand celui-ci a déjà été mis au point par un pays concur-rent. L'aéronavale française souhai-tait ainsi pouvoir s'équiper en F-18 américains au lieu d'attendre que le Rafale soit définitivement mis au point par Dassault, Mais les politiques ont tranebé: le soutien aux constructeurs nationaux passe avant les impatiences des militaires de

Cet exemple en dit cependant long sur le changement progressif d'état d'esprit des utilisateurs. « Entre la préférence nationale et l'efficacité, les états-majors sont tentés de jouer de plus en plus la carte de l'efficacité», affirme Bertrand Warusfel. De leur côté, les industriels prennent progressivement conscience que le prix croissant des engins de destruction les oblige à rentrer dans le grand Monopoly de la restructuration européenne.

Pour éviter la multiplication des fabrications identiques et allonger les séries, les industriels savent qu'ils ont intérêt à se partager les aches. Mais « il ne peut y avoir de répartition des tâches sans l'élaboramune v. souligne Bertrand Warusfel. Dans cette perspective d'un état-major européen, il est clair que le rôle pivot de la Délégation générale de l'armement vole en éclats. Objectivement, la DGA apparaît même eomme un frein à la constitution d'une Europe de la défense.

A moyen terme, les orientations données par le président de la République dans le discours prononcé au lendemain de la guerre du Golfe ont clairement indiqué une volonté de a modernisation ». Ccla signifie-t-il plus d'argent pour les militaires? On peut en douter, au vu des difficultés du gouvernement à boucler chaque année un budget en régression. Il n'est done pas impossible que des ehoix anciens soient sacrifiés au profit de priorités nouvelles. Le Rafale, les missiles nucléaires du plateau d'Albion et quelques autres instruments de la panoplie pourraient alors faire les frais de la nouvelle donne politique.

YVES MAMOU Lire aussi l'enquête sur le marché des armes dans « le Monde affaires » du 1° février

# Grande-Bretagne : entre des mains privées

Toute l'industrie de l'armement – ou presque – a été dénationalisée, y compris la production des têtes nucléaires

A « révolution conserva-trice » de Margaret Thatcher a marqué l'industrie britannique de défense au moins autant que le reste de l'activité du pays. A l'arrivée au pouvoir de la « Dame de fer », en 1979, il s'agissait pour l'essentiel d'une industrie nationalisée. En 1991, tout ou presque est entre des mains privées, y compris progressivement la production des têtes nucléaires, et il ne reste plus à John Major, s'il veut parachever l'œuvre entreprise, qu'à privatiser quelques chantiers de réparation navale...

Ce grand effort de désenga de l'Etat a été accompli au nom d'une doctrine libérale poussée jusqu'an bout de sa logique. L'Etat, consommateur d'armements, n'est pas le mieux qualifié pour produire ces derniers au meilleur coût. De

sente ici cette philosophie appliquée sente an cette philosophie appliquée à la défense non pas sous la forme d'un substantif mais d'une expres-sion très concrète : « improve value for money » (« obtenir davantage pour la même somme»). La concur-rence, notamment internationale, est systématiquement encouragée et les appels d'offres du ministère de la défense ont lieu, en théorie du moins, comme s'il s'agissait d'une

#### Le mellleur Drix

Cette doctrine a un visage, celui de Sir Peter Levene, responsable en chef de l'armement depuis 1985 au ministère de la défense. Sir Peter vient du secteur privé, et il y retourne à la fin de ca mois pour disigne la filiale britannique. diriger la filiale britannique d'une banque d'affaires américaine, La En même temps, la diminution de la

volonté délibérée de faire échapper ce poste-cié des mains des gens du sérail apparaît dans le choix de son successeur, un Australien, M. Mal-colm Mackintosh, ancien secrétaire général du ministère australien du commerce et de l'industrie. commerce et de l'industrie. Selon une idée de Sir Peter, celui-ci a été désigné après publication dans la presse d'une petite annonce décri-vant le profil idéal du futur titulaire de cette fonction...

Acheter au meilleur prix, sans trop se soucier des conséquences pour l'emploi, ni même de considérations de sécurité nationale (une partie de l'électronique de défense est ainsi passée en septembre 1989 sous contrôle allemand par l'entre-mise de Siemens), tel est le maîtremot de la politique mise en œuvre par Sir Peter Levene, et qui devrait être poursuivie par son successeur.

menace soviétique implique une réduction de l'effort de défense. Ces deux facteurs se combinent pour rendre la vie très difficile aux industriels britanniques de l'armement.

La contraction de marché est évidente. Le budget de la défense pour l'année financière qui se termine le 31 mars s'élève à 21,2 milliards de livres (210 milliards de francs), ce qui représente une baisse de 0.6 % par rapport à l'exercice précédent s l'on tient compte de l'inflation. La chate va s'accelérer. « On peut prévoir une réduction totale de 9 % en termes réels pour les trois années fiscales qui viennent», affirme Piers Whitehead, spécialiste de l'armement à la banque d'affaires Robert

**DOMINIQUE DHOMBRES** 

## **DIRECTION GENERALE**

L'entraînement à la Direction Générale par des dirigeants et experts choisis parmi les meilleurs

#### **CPA - PARIS**

- Une formule "début de semaine" : Lundis 16 h 30 - 22 h 30 et mardis 13 h 30 - 22 h 30 - Une formule "fin de semaine" :

Soit deux formules permettant aux directeurs et cadres supérieurs confirmes une activité professionnelle ininterrompue Programme annuel "Temps partagé" reparti sur 40 semaines dont 2 consacrées à une mission économique à l'étranger.

Vendredis 13 h 30 - 22 h 30 et samedis 8 h 30 - 13 h 30

Prochaines sessions : Décembre 1991 Inscription en cours LE CPA: L'ETAPE DECISIVE DE VOTRE CARRIERE



Renseignements et inscriptions : CPA-PARIS 108, Bd Malesherbes - 75017 PARIS Tél: (1) 47.54.65.84

CHAMBRE DE COMMERCE EI D'INDUSTRIE DE PARIS

# orientations

### Filières, débouchés, métiers: des écoles vous informent.

Code postal L\_\_\_\_\_ Ville\_ Niveau d'études 90-91 \_\_\_ ment aux secteurs suivants (cochez les filières qui vous intéressent);

Adressez ce boo à Orientations Service, 28, rue de La Trémoille 75008 Paris (réponse par courrier uniquement)

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



(BNP)

#### **EXERCICE 1990**

Le conseil d'administration, réuni sous la présidence de M. Micbel REAL del SARTE, a examiné l'activilé de l'ensemble des sociétés ou Groupe et a arrêté les comptes de l'exercice 1990.

Dans ses activités traditionnelles de prêt et de location aux entreprises. d'affacturage, de crédit consommation et de services ban-caires, le Groupe a enregistré une production totale de financements nouveaux de 10.5 milliards de francs sur l'année. Cette bausse de %, résulte d'une progression sensible du crédit traditionnel (+ 15 %) et de l'affacturage (+ 22 %) venant compenser la diminulion des opérations de location rencontrée sur le marché des particuliers, en raison de la suppression des avantages fiscaux de la L.O.A.

Pour leur part, les encours moyens ont progressé sur l'année de

Au 31 décembre 1990, les engagements de la clientèle (loyers et agios à percevoir inclus) s'élevaient à 17,4 milliards de francs.

A 1,9 milliard de francs. les produits bruts bancaires sont en progression de 7,7 %.

En raison de la forte hausse des couts de refinancement du Groupe qui n'a pu être repercutée dans les taux de vente, de la concurrence très vive rencontrée sur ses marchés et de l'augmentalion sensible des provisions pour créances (+ 26 %), le résultal net financier consolidé du Groupe ressort à 92,1 millions de francs. Cor-

rigé des variations liées aux plus-values immobilières, ce résultal est en baisse de 26,4 % par rapport à celui de l'exercice précédent.

Dans le cadre de la politique générale du Groupe, le dividence de la Compagnie du Crédit universel proposé à l'assemblée a été fixé par le conseil d'administration à la somme de 90 francs par action dont 75 francs bénéficieront de la possibililé de conversion en titres

## **EPARCOURT-SICAV**

SICAV COURT TERME RÉGULIÈRE pour le plocement de vos disponibilités

#### MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE DE L'EXERCICE 1990 Le Conseil d'odministration, réuni sous la présidence de

Monsieur Jean-Pierre Thiolon, proposera à l'assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 10 avril 1991, de fixer le dividende par action de l'exercice clos le 28 décembre 1990 à :

CRÉDIT D'IMPOT personnes morales 2,71 F obligations françaises 226,00 F 2,84 F non inderées créances négociables 74.00 F TOTAL 300,00F 2,71 F 2.84 F

Sous réserve du vote de l'assemblée générale, ce dividende sera détaché le 12 avril et mis en paiement le 15 avril 1991 (possibilité de réinvestissement sans frais jusqu'au 15 juillet 1991). POLITIQUE DE GESTION EN 1990

Recommandée pour des placements de plus de 3 mois à 2 ans. Eparcourt-Sicav est un produit intermédiaire entre les Sicar monétaires et les Sicar obligataires long terme. Ses actifs monétaires permettent d'obtenir une bonne régularité de l'évolution de la valeur de l'oction : son portefeuille obligataire lui apporte un surcroît de performance, lorsque les marchés sont favorables.

PERFORMANCE 1990 (dividende net réinvesti) : + 8,56 % Valeur de l'action au 28.12.90 : 4387,87 F

GPOUPE CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CAISSES D'EPARGNE ECUREUIL, BUREAUX DE POSTE

## CHAMPS ECONOMIQUES

## **Grande-Bretagne:** entre des mains privées

celles-ci ont représenté, seloo les

résultats annoncés le 26 février,

pour l'aonée 1990. Le terme du

programme Tornado intervient

alors que l'avenir de l'avion de

comhat européeo, qui doit être

eonstruit en commun par le

Royaume-Uni (British Aerospace),

l'Allemagne (MBB), l'Italie (Aerita-

lia) et l'Espagne (Casa), n'est pas

Les deux principaux partenaires

sont British Aerospace et MBB.

Les Allemands, obligés de financer

l'iotégratioo écocomique de l'an-

cienne RDA et qui ont largement

contribué au fioancement de la

guerre du Golfe, pourraieot bésiter

au dernier momeot à s'engager

daos l'aventure. Ils o'ont pas

intérêt à se retirer dans la phase

actuelle de développement en rai-

soo des pénalités considérables

qu'ils devraient verser. Mais ils ont

jusqu'à la fin de 1992 pour décider

ou non de se laocer daos la pro-

lo fin de 1990 un carnet de com-

DIPLOMES GRANDES ECOLES - DEA - DESS

BAC+4 AYANT UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CADRES RECHERCHANT UNE SPECIALISATION

MANAGEMENT EUROPEEN

des RESSOURCES HUMAINES

Mastère Spécialisé du Groupe ESC CLERMONT

Avec l'appui de FIAT (Fondation Agnelli), EDF, Limagrain,

Michelin, Rhône Poulenc, Ibermatica, Liaisons Sociales,

Quaternaire Education, KPMG Fidal.

Début du programme 1991 : 5 novembre 1991

RENSEIGNEMENTS: 273 92 39 71 ou

4 Bd Trudaine - 63037 CLERMONT Cedex

encore totalement assuré.

Suite de la page 19

La part de la défense représente environ 4 % du produit intérieur brut, et ce secteur fait vivre au total, directement ou indirectement, environ I million de personnes. Seloo le syndicat général des transports, le plus actif dans les industries de défense, 250 000 emplois pourraient être perdus dans les années qui viennent si uo effort de reconversion vers des activités civiles n'est pas accompli. La difficulté vient du fait qu'il s'agit d'une industrie très dispersée (on dénombre plus de 484 firmes). qui hésite actuellement à iovestir dans des projets à long terme.

Le chiffre d'affaires de l'industrie privée de défense a été de 12,8 milliards de livres en 1990. dont 25 % à l'exportalion, une taille et uoe proportion compara-hles à celles de la France. Les douze sociétés hritanoiques (1) figurant parmi les cent premières sociétés d'armement mondiales auraient, en 1988, réalisé 10 % du ehiffre d'affaires total de ces ceot sociétés, selon l'institut international de Stockholm SIPRI.

#### Un net ralentissement

Le ralentissement va affecter en priorité l'aéronautique. Il iotervient au plus mauvais moment pour British Aerospace. « Le dernier Tornado devroit sortir des chaines en mars 1992 », affirme Piers Whitehead, Les avis sont partagés sur les performances de cet appareil pendant la guerre du Golfe. Les uns font valoir qu'il a contribué pour une Irès large part à la destruction des aéroports irakicns. Les autres font remarquer que la proportion de Tornado perdus pendant le conflit est nettement supérieure à celle d'autres appareils comparables...

British Aerospace dépend à 40 % de ses activités militaires. Mais

Pologne

Son histoire

se joue sous

inépuisable.

Emmanuel Wallon

autrement

Le Monde

Comité de direction :

Rédacteurs en chef :

Daniel Vernet (directeur lations internati

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15, RUE FALGUIÈRE
75501 PARIS CEDEX 15
TH: (11 40-65-25-25
Télécopieur: 40-65-25-25
ADMINISTRATION:
1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY
94852 IVRV-SUR-SEINE CEOEX
TH: (11 40-65-25-25
Télécopieur: 49-60-30-10

ques Lesoume, gérant cteur de la publication Bruno Frappat ecteur da la rédaction Jacques Guiu

232 pages, 89 E.

Dirigé par

En librairie.

sa mémoire est

nos yeux,

mandes de 11,8 milliards de livres. alors que celui-ci était de 11,4 milliards un an plus tôt. Entre-temps, la livre s'est dépréciée d'environ 10 %. On peut en conclure qu'il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement, et d'ailleurs ces commandes représentent en tout environ un an préoccupani», constate Pierre Dumas, chef de la mission technique de l'armemeol à l'ambassade 486 millions de livres sur un béoéde France. fice total de 585 millions de livres

#### Des résultats inférieurs

do Golfe coostitueot traditioonellement le principal marché d'exportatioo poor British Acrospace, qui emploie en permanence 3 500 personoes dans la regioo. Le rôle joué par les Etats-Unis dans la guerre du Golfe remet-il en cause cette situation? On estime ici que si les Saoudiens se mootreot en ce momeot mystérieux, ils n'ignorent pas que les Britanniques sont des fournisseurs politiquement plus sûrs que les Américains. Il n'y a pas d'équivalent, en Grande-Bretagne, du lobby juif qui peut intervenir outre-Atlantique auprès du Congrès pour empêcher uo contrat.

Le problème est que Britisb commandes, civiles et militaires, de la firme pourrait être de l'ordre

de chiffre d'affaires, ce qui, dons l'industrie oétonautique est tres

L'Arabie saoudite et les émirats

Aerospace o'a pas pour l'instant d'avion à proposer pour remplacer les Tornado. La chute du carnet de « British Aerospace o annoncê ò de 20 % à 30 % en 1991, estime, à

litre personnel, Pierre Dumas, British Aerospace a d'ailleurs anticipé cetle contraction en annonçant ua plan de licenciement de 20 % de ses effectifs pour 1991 et 1992.

L'autre incertitude majeure qui pèse sur l'industrie britannique d'armement est celle du choix du futur char de combat de l'armée de lerre. Il faut remplacer le parc des Chieftain, qui ont fait lenr temps. Le Challenger 2 de la firme britannique Vickers est officiellement en concurrence avec le M l'américain, le Leclerc français et le Leopard I allemand. En réalité, la coneurrence est entre le Challenger 2 et le char américain, ee dernier sem-

blant plus performant. L'accent mis sur la création d'unités moins lourdement armées et beaocoup plus mobiles, pouvant faire face rapidement à des confirts lointains, joue en faveur de l'abandon du Challenger 2 et de l'achat d'un nombre restreint de chars M 1. Ce scrait évidemment nn grave revers pour Vickers et l'industrie britannique d'armement en général. La firme elle-même a fait savoir en février que ses résultats de 1991 seraient probahlement ioférieurs à ceux de 1990, qui ini ont permis de verser un dividende en augmentation de 11,2 %.

Les privatisations des années 80 oot cotraîné un phénomène quasiment inconnu en France : la création d'un actionnariat nombreux. Les gestioonaires de portefenille n'hésilent pas à recommander à lenrs clients d'investir dans des firmes d'armement, même de taille relativement modeste.

Cette situation a l'avantage de permettre un contrôle de la gestion peut-être plus rigoureux que dans les arsenaux nationalisés de jadis. Mais elle aboutit aussi à des choix qui sont souvent à court terme, de façon à permettre un rendement rapide. Il y a quatre fois plus de sociétés dans ce secteur en Grande-Bretagne qu'en Allemagne. La contraction qui s'annonce risque de faire des victimes.

### de Londres DOMINIQUE DHOMBRES

(1) British Acrospace, GEC, Rolls Royce, Thorn EMI, Ferranti, Plessey, VSEL, Hawker Siddeley, Racal Westland, Hunting er Vickers.

## **EMISSION MARS 1991** 2 MILLIARDS DE FRANCS MINIMUM



EN 2 EMPRUNTS, OBLIGATIONS DE 5.000 F

EMPRUNT 9 % MARS 1991. Montant : 1.5 milliard de francs

2 evril 1991. Prix d'émission : 97,91 %, soil 4.895,50 F par obligation. Jouissance et règlement : 2 avril

Intérêt annuel ; 9 %, soit 450 F, payable en totalité le 2 avril de chaque année. Taux de rendement actuariel : au

2 avril 1991 : 9,30 %. Amortissement normal : en tota-lité au pair le 2 avril 2003.

Assimilations ultérieures : à cet emprunt pourront être assimi-lées ultérieurement d'autres

EMPRUNT 9,80 % EN DEUX TRANCHES AU CHOIX DU SOUSCRIPTEUR. Mootzot : 500 millions de

Tranche A : empruotassimilable le 4 avril 1991 à l'emprunt 9,80 % février 1990 (Code SICOVAM Prix de souscription: 104,70 %, dont 103,572 % de prix d'émis-sion et 1,128 % de coupon couru, soit 5,235 F par obliga-

Jonissance : 19 février 1991. Règlement : 2 avril 1991. intérêt annuel : 9,80 %, soit 490 F, payeble en totalité le 19 février de chaque année.

le 19 février 1992 à l'empruni 9,80 % février 1990 (Code StCO-

Prix d'émission : le pair soil 5.000 F par abligation. Jouissance et règlement : 2 avril

Intérêt annuel : 9,80 %, soit 490 F, payable en totalité le 19 février de chaque année. Exceptionnellement, le pre-mies terme d'intérêt payable le 19 février 1992 sera fixé forfai-

tairement à 235 F soit 4,70 %. Dispositions communes anx denx tranches de l'empront 9,80 %.

Taox de rendement actuariel : au 2 avril 1991 : 9,26 %.

ă.

Amortissement ournal : en tota-lité au pair le 19 février 2002. Assimilations ultérieures : à cel emprunt pourront être assimilées ultérieurement d'autres

Dorée : 10 ans et 323 jours à compter du 2 avril 1991.

NOTATION : L'émission de ces deux emprunts fait partie du programme de financement à lang terme qui a reçu, des Agences Standard and Poor's-ADEF, et Moody's Investors Service, les ootations AAA et Asa reconnues sur le plan domestique et international. Une fiche d'information (visa COB nº 91-077 en date du 11 mars 1991) est tenue à la disposition du public, sans frais, sur demande. Balo du 18 mars

Souscríption auprès de vos intermédiaires financiers hahi-

SNCF, DIRECTION FINANCIÈRE - 17, RUE DE LONDRES - 75009 PARIS

et Ron Smith NE enquête rocente

par Jacques Fontanel

auprès d'une rendates. d'experis français et érrangers (I) ser les fondements de la guerre a mis en évidence deux-conclusions importantes d'aux-part, les experts français considé-raient, à l'inverse de leurs bomans raient, à l'inverse de leurs homme-gues étrangers, que la guerte dans inscrite dans les fibres mômes de l'humanité, qu'elle lui était sinte-rente, au même titre que la inste-pour le pouvoir ou les conflicts idéologiques ou religieux. Dans re-conditions, les facteurs économies ques n'étaient pus les variables explicatives les plus agnificatives des guerres. D'autre part, les fus-dements économiques de la merredements économiques de la guerra n'étaient meutinunés qu'éta sixième ou septième position, requi ne manquail per d'étre étos; nant, notamment dans les réponses des experts marsistes.

Pourtant, la guerre du Goiffe semble avoir redonné quelque sie à l'hypothèse économique de la guerre, notamment gour le contrôle des sources d'appres mon-nement énergétique et la mise en place d'effets de dominations fonplace d'effets de dominations for-nomiques appayées par les foices mintaires. Ces plesses poiss soften-santes qu'elles soient, se pouven-se limiter à une condeption moniste de la guerre, tant les fic-teurs polition-religieus, strablip-ques, voire psychanalytiques bepeuvent être aisement gommis dans ce conflit.

Les devenues militaires and Lon. au moins à long terme, condume à up surplus de crossance de cisco-nomie mondiale. Opicadan, dans un monde d'Etats souverains, la sécurité des dations considere une princité et une contratuté, que ses économistes n'est pas rements perques de la même manure.

L'bistoire de la pante économi que est édifiante à ce propos. Mai-gre les efforts accomplis à la fois



QUX HEC at à Sciences Politique -créé en 1976. Classes prépa ESC : et classes pilotes HEC Corps professoral républi

Suid personnalisé es graupes homogénes Admission sur dessier pour bootheliers B. C. D.

Conditions d'admission Voie générale bac C plus mention et/ou :-admissibles out concours Vole économique

Bac B of D clus mention evou comissibles our concours Dépôt des dossiers à paris de jonvier GROUPE ESLSCA - PCS

ME (1) 4566 5998





220 F 154 F 205 F

مكذر من رلامل.

Le Monde • Mardi 19 mars 1991 21

par Jacques Fontanel et Ron Smith

VE enquête récente auprès d'une centaine d'experts français et étrangers (1) sur les fondements de la guerre a mis en évideoce deux conclusions importantes : d'une part, les experts français considérations de la confideration conclusions importantes: d'une part, les experts français considéraient, à l'inverse de leurs homologues étrangers, que la guerre étaiu inscrite dans les fibres mêmes de l'humanité, qu'elle lui était inhérente, au même titre que la lutte pour le pouvoir ou les conflits idéologiques ou religieux. Dans ces conditions, les facteurs économiques n'étaient pas les variables explicatives les plus significatives des guerres. D'autre part, les fondements économiques de la guerre n'étaient mentionnés qu'en sixiéme ou septième position, ce qui ne manquait pas d'être étoonant, notamment dans les réponses des experts marxistes. des experts marxistes.

Pourtant, la guerre du Golfe semble avoir redonné quelque vie à l'hypothèse économique de la guerre, notamment pour le contrôle des sources d'approvision-nement énergétique et la mise en place d'effets de dominations économiques appuyées par les forces militaires. Ces thèses, pour intéressantes qu'elles soient, ne peuvent se limiter à une conception moniste de la guerre, tant les factures politique eligibles et et de la conception moniste de la guerre, tant les factures politiques eligibles et est de la conception moniste de la guerre, tant les factures politiques eligibles. teurs politico-religieux, strategiques, voire psychaoalytiques oc peuvent être aisémeot gommés

#### Une pensée embryonnaire

Les dépenses militaires ont toujours été conçues par les écono-mistes comme des dépenses improductives, dont la réduction devait; au moins à long terme, conduire à un surplus de croissance de l'éco-nomie mondiale. Cependant, daos un monde d'Etats souverains, la sécurité des antions constitue uoe priorité et une contrainte, que les perçues de la même manière.

L'histoire de la pensée économique est édifiante à ce propos. Malgre les efforts accomplis à la fois



el classes plioles HEC Corps professoral réputé Suivi personnalisé et groupes

homogenes Admission sur dossier pour bacheliers B, C, D.

Classes splintes

Vole générale bac C plus mention et/ou admissibles aux concours Voie économique Bac 8 et D plus mention et/ou

admissibles aux concours Dépôt des dossiers à partir GROUPE ESLSCA - PCS 48, rue de la Fédération 75016 Ports tél. (1) 45 66 59 98 enseignement supérieur privé par les Nations unies, par les qua-tre Prix Nobel d'économie Wassily Leontief, Jon Tinbergen, Gonnar Myrdal, et Lauwrence Klein, et maintenant par l'Association des économistes contre la course anx armements (2), l'analyse économi-que contemporaine de la guerre que cootemporaioe de la guerre reste eoeore relativement embryonnaire et fortement influen-cée par les théories développées avant la seconde guerre mondiale.

La guerre comme facteur de puissance et de développement : cette conception, dans sa forme la plus accomplie, date des mercantilistes, pour lesquels il est parfois préférable pnur no Etat de posséder moins de richesses si les autres pays, nécessairement concurrents et cooemis, sont proportionnelleet cooemis, sont proportionnelle-ment plus pauvres. Les mercanti-listes oe recherchent donc pas l'op-timum économique, et la puissance du prioce est le seul objectif de l'activité économique nationale. La défense d'un pays encourage le sentiment national, et la guerre-victorieuse enrichit l'Etat. Dans ces conditions, l'économique est au service de la guerre et noo l'inet cooemis, sont proportionnelle service de la guerre et noo l'in-

Ces idées seront reprises, sous d'autres formes, par List qui, s'il considère que la paix est souhaita-ble dans un monde d'Etats stabilisés sur la base des frootières naturelles, n'en pense pas moins que le laissez-faire conduit à la dominatioo des plus forts et que les nations doivent se protéger militai-rement et écooomiquement des dominations étrangères. La guerre est un instrument politique, à forte implication économique, qui ne pent s'éteindre tant que les fron-tières natorelles et on même niveao de développement ne sont pas réalisés, dans on univers encore nécessairement conflictuel. Cette conception n'est pas très éloignée de celle de Saddam Hus-

Pour Galbralth, le complexe militaro-industriel américaio des années: 60 était nécessaire au gouvernement américalo pour assurer sa toute-puissance sociale et économique, interne et externe. En effet, la subordination des citoyeos s'avère dépendante de la sécurité internationale, la menace de guerre constitue un élément iodispensable de cootrôle des désaccords sociaux et des tendaoces antisociales. Les facteurs susceptibles d'accomplir les fonctions des conflits armés sont difficiles à mettre en place ao même titre que les substituts au gaspillage occessaires à la lutte contre la surproduction, et les rapports de domioatioo avec les antres Etats sont essentiels à la

richesse des grandes puissances. Pour Jacques Attali, la guerre est même la manifestation extrême de la coocurrence iodustrielle, de la création de demande et de la mise an travail des forces productives. Le conflit permet la relance de la production, il transforme les modes de consommation et les habitudes sociales. Ces études soci, dans une lecture orientée, particu-lièrement éclairantes de la situation actuelle, faite à la fois de dés équilibres entre les puissances militaires et les puissances économiques et de luttes pour le main-tieo ou le développement de nouveaux effets de domination s'exprimaot sur l'ensemble de la

Cepeodaot, historiquemeot, la goerre et l'écocomie oot eu des relatioos privilégiées. La colonisa-tioo peut être considérée comme uoe cause fondamentale, mais con exclusive, du snus-développement. Historiquement, les forces mili-taires des pays développés européeos oot servi à assurer la conquête politico-économique du

monde entier. Elles unt favorisé les cultures d'exportation aux dépens des cultures vivrières, l'exploitatinn minière, la destruction des artisanats locaux, l'établissement de frontières nationales aberrantes, le développement d'une économie désarticulée, entièrement tournée vers la métropole. Il existe tnujours des rapports de force qui n'ant pas vraiment été remis en cause, comme en témoigne le relatif équilibre qui subsiste dans les régions les plus défavorisées, largement dépendantes de zones d'influence héritées des antagonismes des grandes puissances et de la coloni-

L'expression de la force est devenue apparemment moins militari-sée, au moins dans la vie quotidienoe des pays dominés, mais la peur de l'holocauste nucléaire reste peur de l'indocause nucleaire reste toujours présente dans les esprits. Les grandes négociations économiques internationales mettent en évidence la pérennité des rapports conflictuels et l'importance du statut de puissance nucléaire. La menace d'utilisation ou l'emploj des armes constituent ou forteur des armes constituent on incteur décisif de diffusion des modes de productioo dominaots et do main-tien des pouvoirs existants. Mais aussi, l'économique sert d'instru-meot pour le conflit, qo'il soit armé ou non. Ces dernières années ont vn l'utilisation courante de cette « stratégie ohlique » que favorisait l'application de la doc-trine de l'équilibre de la terreur,

#### Des phénomènes politiques

L'économie est devenu un instrament de pouvoir de plus en plus utilisé, à l'ère nucléaire, dans les rapports conflictuels des Etats. L'insécurité ne dépend donc pas uniquement de la course aux armements, elle dépend également des inégalités, des dominations joter-nationales, voire des exploitations sociales. L'économique devient une arme, permanente, même s'il "est difficile, en longue période, de disposer de conditions satisfaisantes de la sécurité sans une économie forte capable de supporter les coûts de la défeose oationale. les mercantilistes, l'économique est au service du politique dans l'ex-pression d'un conflit entre les

Pour les grands classiques anglais, les conflits armés soot d'abord des phénomènes exclusivement politiques. L'interventionnisme économique de l'Etat est rejeté car les iodividus nnt des intérêts complémentaires dans le cadre de la liberté généralisée des échanges. La guerre et sa prépara-tioo sont des variables expliquées de l'esprit de monopole, et à ce titre aussi bien Adam Smith que David Ricardo condamneront sans amhigoïté la pensée mercantiliste domioée par la volooté d'hègémonie du prince. La constitution de forces militaires est toutefois recommandée pour assurer la sou-veraincté des États menaces par les

Ricardo recommande des negociatinns sur le désarmement car, selon lui, la croissance ininterrompue des dépeoses militaires condoirait inclnetablement à la guerre. Toujours original, Malthus fait l'hypothèse selon laquelle la guerre est d'abord le résultat d'un développement économique insuffisant par rapport à la croissance de la population. Il reconoait même qu'à court terme un accroissement des dépenses militaires peut augmenter la demande glo-bale et donc exercer des effets positifs sur l'ensemble de l'économie, Mais, à long terme, du fait de la paupérisation qu'il provoque, il est une source fondamentale de

Dans le même ordre d'idées, Joseph Schumpeter, s'opposant ainsi à Engels et Marx, affirmait même que la fonction militaire n'était pas une activité bourgeoise, De manière générale, la plupart des économistes libéraux partagent cette conception et ils considérent que la fonctioo militaire doit être limitée à son minimum, de façon à ameliorer les performances des économies nationales en lutte con-tre la rareté, Ainsi Nef considère que la paix stimule l'activité économique des Etais et, actuelle-ment, Seymour Melman, en contrepoint, souligne les effets néfastes des dépenses militaires sur l'économie : perte de compétitivité, développement de la bureau-cratie, diminution de l'investisse-ment productif, apparition de complexes militaro-industriels. En fait, la guerre s'inscrit hors des règles de l'économie.

L'analyse keynésienne s'est plus intéressée aux conséquences écono-miques et sociales de la course aux armements qu'aux fondements de la guerre. Keynes aborde principa-lement la question de la gestion de l'économic de guerre et la nécessité de trouver des accords de paix qui ne conduisent pas à un appauvrissement excessif du pays vaincu, facteur de nouveaux déséquilibres. Sans doute la domination de la pensée kcynésienne de la dernière guerre mondiale au début des années 70 est-elle une explication au faible intérêt manifesté par les économistes sur cette question.

Cependaot, de manière très traditionnelle, les éconnmistes keyné-siens ont jugé les dépenses militaires utiles pour l'amélioration de la sécorité internationale et pour faire face à la menace des économies planifiées, et principalement de l'Union soviétique. En généralisant à l'exeès, les keynésiens ont réduit leur analyse à uoe cooception purement politique et conjoncturelle de la sécurité nationale, même si les idées de paix économiquement injuste (fondée ootamment sur des réparations de guerre excessives) ou de lutte systé-mique coostitueot bieo des facteors de guerre qui ressortissent à l'ordre économique.

Pour Marx et Engels, en tout cas, la paix n'a pas de vertu morale en

coovoitises des économies moins développées. elle-même. La guerre et les consiits appariennent au champ de la apparitement au champ de la snperstructure et ils sunt condi-linnnés par les rapports sociaux antagonistes. Marx n'analyse, à tm-vers ta luite des classes, que la guerre civile entre les capitalistes et les prolétaires. Il redoute cependani les effets des conflits armés sur l'ideal révolutionoaire du prolétariat, qui se trouve ainsi divisé par les querelles des capitalistes.

Ces études ont été poursuivies d'une part par Rosa Luxembourg, pour laquelle l'effort militaire sert à affirmer la puissance du capitalisme, et d'autre part par Lénine, qui considère que l'impérialisme, stade suprème du capitalisme, est nècessairement marqué par les guerres totales et l'explinitation capitaliste du monde. La guerre ne peut disparaître qu'avec l'avénement du socialisme et du commu-

Ces thèses ont été reprises par des auteurs contemporains. Pour Baran et Sweezy, les dépenses mili-taires servent à absorber le surplus que le capitalisme monopoliste sécrète ; la course aux armements et la guerre qui en constitue le débnuehé direct sont conformes à la logique du capitalisme. Kidron fait l'hypothèse seloo laquelle les dépenses militaires exercent une pressioo positive sur les profits et stabilisent la surproduction des économies de marché. Il s'agit donc en priorité de remettre en cause un système économique qui développe constamment des tensions internationales s'exprimant notamment dans les conflits armés ou l'accroissement du gaspillage que constituent les dépenses d'ar-

#### Le chemin optimal

L'analyse néo-classique limite sa réflexion dans ce domaine aux nécessaires efforts à réaliser pour combattre des pays du pacte de Varsovie sur le double terrain éco-nomique et militaire. Il existe dans chaque société une fonction de bien-être social maximisée sous contrainte. Les dépenses de sécu-rité participent à la définition de ments n'est ratinnnelle que si elle peut s'opposer au socialisme.

Les théories des modèles de course aux armements, dans la lignée du modèle de Richardsoo montrent que les budgets de prépa-ration à la guerre acroissent les probabilités de guerre. La force militaire constitue un important lostrument de redistribution des droits de consommation entre les pays. La dissuasion peut favoriser l'établissement d'un équilibre stahic, mais elle peut aussi conduire locxorahlement à la guerre. Pour Brito et Intriligator, le facteur-clef de ces équilibres réside dans la dis-tribution des richesses initiales.

Cependant, les gouvernements privilégies avec les pays qui leur accordent une aide militaire et d'autant plus affectéc qu'un pays est d'autant plus affectéc qu'un parte-naire exerce sur lui uoe emprise structurelle fundée sur les rapports militaires. La technologie occidentale, foriemeoi influencée par la militarisation des économies avancées, domine le développement industriel qu'il impose aux pays

Les pays développés disposent alors d'un pnuvnir contractuel ennsidérable, fonde sur les zones d'influence souvent définies par la farce ou les accords militaires. En fait, l'existence des dangers et la volonté des Etats de lutter cootre l'assujettissement constituent des facteurs largement dépendants de la enurse aux armements des grandes puissances, provoquant une « surdétermination de l'économique » aux contraintes militaires

Autrement dit, si les dépenses militaires affaiblissent l'économie nationale, il est nécessaire de trouver le chemin optimal qui permette à la fois d'assurer une défense suffisante sans remetire en question ni la croissance économique d'au-jourd'hui ni la sécurité natinnale de demain. L'idée d'une course aux armements susceptible d'affai-hlir suffisamment l'économie de l'adversaire et de rendre de plus en plus difficile le maintien de cette politique de puissance a snuvent

Ainsi Staline pensait que le capi-talisme aurait à chnisir entre la consommatinn et l'effort militaire, tandis que les stratèges américains estimaient, à juste titre, que la enurse aux armements épuiserait, à terme, l'éconnmie soviétique, favo-risant ainsi l'effondrement du sys-tème, socialiste. L'économie téme socialiste. L'économie contemporaine est un champ de conflits, et un processus de désar-mement peut conduire à un chan-gement progressif de la géographie mondiale de la satisfaction des

La guerre est souvent synonyme de transformations profondes de la société. Elle n'a pas de fondement exclusivement économique, elle est inscrite dans la lutte pour le pouvoir ou les convictions religieuses ou idéologiques. Les conflits ne s'arrêtent pas à la production d'armes. Ils s'expriment aussi dans les dominations économiques, politiques ou culturelles. La guerre dépasse l'économic, mais celle-ci reste une des causes majeures des

(1) Les experts face aux armements, à la guerre, à la paix et uu désarmement, in « La vérification du désarmement », ARES, vol. XI, Grenoble, 1989.

(2) ECAAR: Economist against the arms race (Arrow, Klein, Leontief, Modigliani, Solow, Tobln, Galbraith, Schwartz, turritigator), nouvelle association concernée par l'analyse économique de la guerre et des conflits (Jacques Fontanel, 47X, 38040 Grenoble Cedex).

Jacques Fontanet est professeur à la faculté de sciences économiques de Grenoble.
 Ron Smith est professeur au Birkbeck College de l'Université de





LEMONDE



Ol les analystes des deux côtés de l'Atlantique continuent à se partager en optimistes et en pessimistes sur les chances de voir l'économie américaine sortir rapidement de la récession, le ministre plénipotentiaire auprès de l'ambassade de France à Washington, chef des services de l'expansion économique aux Etats-Unis (1), ae range résolument parmi les premiers. Pour Jean-Daniel Tordiman, il n'existe à l'horizon eméricain qu'un seul «problème sérieux » qui pourrait se révéler un facteur négatif pour une reprise durable et pour la prospérité économique. Il é'agit des taux d'intérêt.

Commençons par reproduire les principaux arguments que la diplomate français e exposés la semaina demière à l'occasion d'une conférence donnée à Paris au Club des CCE (conseillers commerciaux à l'étrangert, en liaison avec l'Association France-Américue. Il convient d'eutant plus de se faire une idée sur leur bien-fondé que les propos de Jean-Daniel Tordiman ne visent pas seulement à éclairer le débat conjoncturei en cours en France et ailleurs : la fin de la guerre va-t-elle ou non déboucher sur la fin de la récession économique?

Etant dannée l'influence que l'économie eméricaine continue d'exercer sur factivité dans la mande, aucune analyse ne peut évidemment être conduite sur le sujet sans passer par un jugement sur les perspectives nuvertes par le vaste marché américain, Mais, comme il se doit, le chef des services de l'expansion eux Etats-Unis aveit en tête en s'edressant à son auditoira une préoccupation immédiate et plus concrète que calle qui consiste à faire une prévision d'ordre national. Il entend convaincre les entreprises françaises que le mament est très favorable pour investir en Amérique du Nord.

Parlant du coût de la guerre, Jeen-Daniel Tardimen s'est fait l'écho d'une opinion en train de faire son chemin dans lee pays angio-saxons. Les frais accesionnés par cette guerre rapidement gagnée, et cela malgré la prix exorbitant des matériels qui ont été engagés, ne doivent pas dépasses ent le montant des contributions financières promises aux Etats-Unis. Selon les évaluations du comité budgétaire du Congrès, la coût se situerait au maximum entre 50 et 60 millierde de dollars. Des pays engagés ou non directement dans le conflit, mais alliés des Etats-Unis, ces der-

## Un point de vue bien optimiste sur l'économie américaine

53 milliards de dollars; l'Arabie sacudite | proches : Arabie sacudite, Turquie, émirats, | doit en fournir 13, le Jepan 9, l'Allemagne 6, etc. Effectivement, n'auraient encora été versés que 13 millards de

L'idée qui se fait jour à Washington et à Londres est qu'il se pourrait bien qu'en définitive les contributions extérieures scient supérieures au montant des dépenses. Etant donné en tout cas le caractère forcément an partie arbitraire des évaluations, le doute est nermis Jean-Deniel Torrimen ne s'est pas aventuré sur ce terrain. Il s'est contenté de faire remarquer que les commes attendues s'analysent comme des dons pura et simples, autrement dit un apport net et franc à la balance des palements américaine.

Aloutons pour notre part que normalement un apport de cette nature devrait met tre ladite balance des paiements en déficit à concurrence da son montant. Cette remarque vise saulement à relever en passant la caractère ambigu de la notion de déficit extérieur, qu'on interprète ei eouvent, notamment sur les marchés, à la va-vita.

Cela dit, et pour au moins deux raisons, es suites de la guerre victorieuse devraiem se traduire par d'importentes commandes supplémentaires à l'industrie américaine Celle-ci prendra une pert prépondérante à la reconstruction du Kowett. Jean-Daniel Tordiman e cité la chiffre de 15 milliards de dollars. Ajoutons que l'opération semble se présenter sous les meilleurs auspices dont puissa rêver un pays en particulier : pour des raisons psychologiques, qu'on leur a bien fait comprendre, les concurrents les plus dangereux, à savoir les Japonais et les Allemends, devront se tenir sur la réserve. Ce que, malgré ses mesures protectionnistes, la Congrès américain n'est pas pervenu à obtenir, la guerre le permet : le champ libre pour conclure des contrats, en dehors des contraintes de le compétition internationale.

A cela e'ajoutent, nous dit la conférencier, les «besoins» en ermements nouveaux. Il chiffre à 15 millierds de dollars environ les fournitures qui seront à ce titre niers attendent une contribution globale de li livrées aux pays du champ de bataile, ou

Knweit. Rien qu'avec les contrats qui étaient déjà pessés et dont l'exécution était en suspens, on ne devrait pes être loin du compte. O effet inattendu de la patx I Elle accélère l'exécution des commandes militaires que la guerre-éclair avait comme retardées. Jean-Daniel Tordiman, pour sa part, prévient ses auditeurs : il emand leur perier de els réalité des choses». L'administration américaine, selon lui, n'oublie pes les e réalités de l'industrie de l'armement», même s'il sera beaucoup question, au cours des prochains mois sur le devent de la scène internationale, de la nécessité de contrôler - et de réduire - l'accumulation des armes au Proche-Orient. Y'EST dans les mêmes termes simplifi-

cateurs et décapants, docume que le ministre plénipotentiaire s'exprime au sujet d'une autre conséquence de a guerra gagnés. Pays producteurs et pays consommataurs auront beau, au cours des mois, s'entretenir de l'économie du pétrole. le prix du banil sera déterminé en réalité entre la président Bush - « qui connaît bien les données de cette économie » - et la roi Fahd. Parmi les intérêts énormes qui seront pris en considération, il y e la souci de sauvegarder la prospérité de l'économie internationale ; celui de maintenir un certain niveau de production et de recherche sux Etats-Unis; celui aussi d'essurer des ressources financières aux pays du Golfe, Arable et Kowelt notemment, mais aussi peutâtre l'Irak. La résultante, « ce pourrait être un prix fixé autour de 21 dollars le baril, paut-être un peu plus bas, entre 18 et 20»,

Pour Jean-Deniel Tordiman, tout cela n'est pas encore flessential pour prévoir une reprise vigoureuse et prochaine. L'élément déterminant, ce sera e la renouveau de la confience». Depuis neuf mois « toutes les décisions d'investissement ont été suspendues, celles de la consommation lourde différées ». Le conférencier franchit un pas supplémentaire en laissant entendre que ces différents fecteurs favorables justifient également le mouvement ascensionnel de la Bourse auquel on a déjà assisté, Depuis la mi-janvier l'indice Dow Jones est passé des

eLes gestionnaires des fonds mutuels qui sont à l'origine des ordres d'achet ne sont pas fous. >

Il est vrai qu'existent de grosses taches au tebleau. L'une d'elles est l'énorme crise des caisses d'épargne (sevings and loans). Mais tous les déposants rentreront dans leurs fonds. L'incompétence et, parfois, la malhonnéteté des gestionnaires vont se traduire per une perte s'élevant à 400 millards de dollars. Ils seront payés sur trente ans per les contribuables.

Quant au système bancaire, il connett eussi de grandes difficultés, mais elles ne sont pas de la même dimension. Sur les 14 000 benques que comptent les Etats-Unis, 200 devraient être an faillite cette année. Ceux qui souffriront, ce sont les dirigeants de ces établissements et leurs actionnaires, mais pas l'économie dans son ensemble. Etant donné que les autorités sont bien décidées à empêcher le dépôt de bilan d'une des grandes banques, eucun effet boule de neige n'est à craindre.

Jean-Daniel Tordiman an arrive eu point qui le soucie le plus : l'évolution des taux d'intérêt. A tous les niveaux, l'endettement est considérable. « Au contraire des Japonais, les Américains sont optimistes : ils s'endettent. > Sans doute pourrait-on trouver à cet endettement d'autres raisons (per exemple la propension excessive à s'endetter pour consommer). Le conférencier se contente de rappeler les chiffres en cause : la dette publique fédérale, qui s'élevait à environ 900 miliards de dollars quand Ronald Reagan est arrivé à la présidence (1981), se monte aujourd'hui à 3 400 milfiards de dollars, Les ménages doivent également 3 000 miliards de dollars, de même les entreprises. Le conférencier conclut : «La dette n'est pas un problème aussi longtemps que les taux sont bas. » C'est vrai dans la mesure où les chiffres considérables qui viennent d'être cités mesurent per détinition l'endettement bn.t.

A chaque dette publique ou privée, correspond par définition une créance qui figure à l'actif d'un établissement financier (et donc indirectement de ses actionneires), d'Idea, Paris (164).

d'un ménage ou d'une autre entreprise. Ce qui fait véritablement problème, c'est qu'au fur et à mesure que le dette s'accroft, la probabilité que les taux puissent rester bas diminue. C'est bien à cet aspect des choses que Jean-Daniel Tordiman se réfère implicitement quand il mentionne parmi les possibles causes de perturbation un dérapage supplémentaire du déficit budgétaire.

Cette affaire des teux d'intérêt touche cependant eu cœur du sujet : la récessio dont a été victime l'économie américaine depuis le printemps de 1990 a essentiellement des causes financières. C'est également le cas pour la récession, beaucoup plus forte, qui e touché l'économie britannique. Reconnaître que les Etats-Unis restent exposés au risque d'une remontée des taux, c'est implicitement admettre que les facteurs négatifs qui ont brisé fexpansion n'ont pas été éliminés.

ONCLUONS capendant sur une note plus optimiste pour le court terme. Peradoxalement, les vicissitudes du financement du déficit américain devraient apporter indirectement un soutien puissant à la reprise économique (et peut-être aussi boursière) mondiale. C'est ce que prévoient Lewis Lehrman et John Mueller (voir notre chronique du 10 juillet 1990 ; « Les fils spirituels américains de Jacques Rueff »). Au cours de l'année 1990, les banques centrales d'Europe et du Japon sont à nouveeu intervenues massivement pour s'opposer à une baisse encore plus forte du dollar. Or les achats de dollars sur les marchés des changes sont la source principale d'expanaion du crédit dans le monde. Mais le dollar pourrait bien avoir cessé de balaser (Jean-Daniel Tordiman le juge pour sa part e très sensiblement sous-évalué »). Cela laisse espérer que faisance monétaire provoquée par l'accumulation des réserves des banques centrales ne devrait pas, dans les mois à venir, dégénérer en inflation ouverte.

(1) Ces services publient une Lettre de Washing-ton mensocile et une brochure trimestrielle, Endes et murchés. Renseignements auprès de l'ambassade de France à Washington ou du CFCE, 10, avenue

BERNARD MARIS

となったのでは、大学を見るとのできません。

# Les modernes, les modestes

Surprise... Quelle ne fut pas la surprise d'une majorité d'économistes lisant en 1980, dans la Réexamen de la théorie du chômage, d'Edmond Malinvaud, que le concept d'équilibre n'impliquait pas l'égalité de l'offre et de la demande... Peut-on imaginer pareil traumatisme 7 Toute una production théorique se couvrait Illico de poussière, qui contait depuis si longtemps la tendance naturelle à l'équilibre, équilibre et nature faisant le « V » de la victoire de la main

#### L'intenable ambition des macroéconomistes

Voies de la recherche macroéconomique, d'Edmond Malinvaud (1), est un livre d'équilibre. Equilibre entre l'empirisme pur et la théorie pure, l'attention aux faits, aux institutions et à la modélisation, les doctrines libérale et interventionniste, le tout ratinnnel et la tout factuel. Un livre tempéré, à l'écoute de tous les courants, et néanmnins sans concessions. Les coups de rasoir sont entre les lignes.

L'amateur de nouveautés sera-t-il décu ? «Voies de recherche» ne signifie pas nouveaux résultats. En revanche, qui veut éviter les querelles mineures, les impasses, balayer les doutes et les idées noires des deconomistes doit lire cet ouvrage. Au cœur, la vraie question théorique de l'économie contemporaine, liée à l'existence concrète du chômage depuis quinze ans:

Oui nu non, faut-il abandonner la profession de foi (hypothèse, dit plus calmement le professeur au Col-lège de France) selon laquelle les marchés sont apurés en permanence? Autrement dit, peut-on admettre l'absence de mécanismes de prix permanents, foi de l'offre et de la demande ou autre, qui conduisent vers des équilibres stables ? Il faut choisir. Le choix est clair : il existe des rigidités qui jouent un rôle essentiel

Dès lors la recherche en termes d'agrégats trouve sa légitimité indépendamment de préalables microécono-miques. Mieux, l'absence d'ajustements systématiques par les prix ouvre enfin les champs les plus riches. Plus encore, dans l'économie contemporaine, les changements dynamiques autres que les changements de prix jouent probablement le rôle moteur.

De là à postuler que la macroéconomie est autonome... Un pas que d'aucuns trop heureux franchi-ront, mais non Edmond Malinvaud, qui refuse de modéliser hors de toute référence à une rationalité des comportements, laquelle demeure le garde-fou évitant de tomber dans l'ultra-empirisme - type analyse de données. - aussi dangereux que l'ultrarationalisme rejetent toute loi induite de l'observation. Rationa-lisme extrême dant l'avatar est l'économie « à la Robbins», l'économie branche de la logique, simple façon de peuser, qui dit en gros qu'un quadrupède est un

animal à quatre pattes. La prétention à tout fonde-ment de la microéconomie est intenable. L'observation et la modélisation globales et directes sont légi-times. On a envie de lire en filigrane que la micro n'est utile que dans l'équilibre partiel, là où précisé-ment les questions d'existence et de stabilité ne font pas vraiment problème. Et l'échec de la micro - lu en clair cette fois - réside notamment dans celui de la théorie des jeux, si excitante, mais dont on ne voit pas comment elle pourrait prétendre au renouvellement de

La tolérance d'Edmond Malinvaud trouve sa limite, lorsqu'une théorie en arrive à se vanter de ses insuffi sances. Dérision n'est pas raison. Veut-on critiquer sances. Detroit n'est pas raison. Vent-on trituder ?
Il y a pour ça des tests d'invalidation. Prenons la célèbre critique de Lucas : « Un modèle ne peut estimer un changement, car le changement altère les comportements modèlisés. » Paurquai aucun chercheur n'a-t-il jamais pris la peine de tester la critique de

Si le lecteur se donne la peine d'entrer dans ce livre, il sera récompensé de chapitres comme « Rôle des théories » ou « Validation des hypothèses », superbes leçons d'épistémologie, même si l'auteur s'en défend. Et il admettra eu bout du chemin le travail quotidien de l'oublié, l'économètre, le travailleur de fond réhabi-lité.

Peu médiatique, peu adepte des paradoxes et bril-lants paradigmes, c'est hui qui est sur la voie authen-tique de la recherche, patiente, confiante dans le cor-pus existant, éloignée du « toujours nouveau ! » qui convient mieux à la publicité qu'an travail savant. Car ce livre de méthodologie est d'abord un livre de confiance dans la méthode, et, au fond, un livre de décetories de la recherche. déontologie de la recherche.

#### Eglise et providence

Les Eglises face à l'entreprise. Cent ans de pensée sociale (2) est un livre de grands textes pontificaux et de réflexions chrétiennes à offrir pour le centenaire de *Rerum Novarum* (15 mai prochain) à votre ami socialiste un pen désemparé par le refrain libéral qu'il chante à mi-voix et en roulant des yeux nquiets depuis maintenant dix ans. La pensée sociale de l'Eglise est la dernière vigoureuse pensée socialiste.

Sauf, peut-être, l'inflexina de Pie XII, la doctrine reste cisire, confirmée par Jean-Paul II: « La hiérar-chie et le sens profond du travail exigent que le capital soit au service du travail, et non le travail au service du capital » (Laborem Exercens, 23). D'où le salaire minimum forme du « juste » salaire, l'intervention de l'Etat et la planification souhaitables, le syndicat nécessaire, et les relations dans l'entreprise qui pri-ment sur la forme de la propriété, publique on privée.

Il est tout à fait passionnant de suivre l'évolution sémantique de cette doctrine qui ne parlait qu'en termes de classes, et adopte en 1990 le mot possurion. Elle n'ignore même pas le sétichisme de la marchandise, « la matère inerte qui sort ennoblie de l'atelier tandis que les hommes s'y corrompent» (Quadragesimo Anno 146). Que c'est beaul On dirait du Marx. Sant que le style ecclésiastique, si agréablement désuet, procure un vrai plaisir de lecture.

L'Etat-providence en question, par Denis-Chir Lambert (3), laisse à penser que la fin du com-munisme est aussi celle de la providence d'Etat. Mais voilà: peut-on encore écrire sur l'Etat-providence?

Dans ce «boléro» de Ravel de la calamité publique, on retrouvers l'inefficacité, l'hypertrophie, l'absence de risque, le reins de la mobilité, de la prévoyance, de la responsabilité, la mentalité d'assisté, la fin de la liberté, et l'inévitable coup de fusil sur l'institutrice. Tout cela n'est-il pas trop connu et trop admis par trop de gens pour rester convaincant?

Néanmoins ce livre peut être lu comme survey des mille travaux d'Hercule engagés par les penseurs con-tre l'Etat depuis quinze ans, particulièrement contre l'Etat en France, ou, une fois de plus, conseillé comme excellent anti-argumentaire ou mannel de défense, voire argumentaire à l'ami socialiste, qui en aura pro-bablement usage pour repeindre sa l'açade doctrinale dans les années qui viennent.

#### Sommes-nous embarqués vers la monnale unique?

Vers l'anion économique et monétaire européenne (4) est le livre à lire pour comprendre la monnaie européenne, car reprenant un colique où des professionnels et des universitaires parlent court et clair. Et sauf un texte d'un professeur en transit, exer-cice de routine de camouflage, tous les articles sont denses, limpides, et révèlent une unité de pensée augu-rant de la proximité de la monnaie unique. Chacun est même une belle petite seçon d'économie et de politi-

La monnaie européenne, qui ne peut être la trei-rième monnaie en parallèle, cheval de Troie rempli d'Anglais eveuglés de papier à l'effigie de leur reine, est désormais probable, du fait da l'existence d'un objectif européen commun et clairement prioritaire : l'absence d'inflation. Cet objectif conduit au contrôle rigoureux des taux. Convergence des taux d'intérêt et d'inflation égale de fait munnaie unique. Nuus sommes embarqués.

Monnaie unique européenne, système monétaire international : vers quelles ambitions? sous la direction de Christian de Boissieu et Daniel Lebègue (5), tempère notre optimisme. Ouvrage court, moins grand public que le précédent, dans lequel le sceptique lira Henri Bourgninat, qui désespère Jean-Marcel Jeanneney, ou Christian de Boissieu qui s'interroge sur le degré de liberté budgé-

L'article de Michel Aglietta est très convaincant, sur les systèmes monétaires, la nature de bien public de la montaire, la non-optimalité d'un système de changes flexible, et la sélection d'une monnaie unique (économie drastique d'information) interprétée comme équilibre de Nash. L'écu parallèle est ici aussi rejeté comme « faux nez du mark ». Ces panyres Anglais dans leur cheval, en plus affublés d'un fanx nez i

Odile Jacob, 507 p., 280 F.
 Centurion, 265 p., 110 F. Préface de Michel Albert.
 Economica, 266 p., 150 F. Préface de Jean-François Revel.
 La Documentarion française, 341 p., 160 F.
 PUF, 123 p., 70 F.

## La Terre et les Hommes

d'Alfred Sauvy

Il aurait aimé voir l'histoire da l'eprès-guerre comée exclusivement par les dessina de première page des journaux. En bien, c'est un avre de des-sins. Est-ce un testament ? Testament veut dire lien, elliance evec les hommes des générations futures, at témoignage. Au grend mariage de la terre et des hommes, Alfred Sauvy fut un témoin et un perent. Il y a quelque chose de familler dans

Ce livre laisse orphelin. C'est plus grave qu'on ne croit. Certes, une recherche, une écriture na surgiront plus. Mais cet homme, si confiant, dit en partent « Je ne suis pes sûr ». Par perties touches, presque des aphorismes, mais sens arrogance ni aigreur d'evoir tant feit signe dens le vide, il construit le puzzle de l'humanité. Apparaissent des aflégories, le médecine, les colonies, la démographie, le falm, le tisrs-monde, le voiture, le

chômege. Comment ne pas voir l'explication du

Le Dictionnaire d'économie politique, de Léon Say (1900), ne contenait pas le mot investisse-ment. Est-ce irreginable, pour noue qui ne pensons qu'investissement, accumulation, croissance, futur, progrès; qui felgnons de n'avoir de destin que le lerd? Mais quelle est donc la couleur de nos loronons?

Noire sans doute, la couleur des svares et des vieux... Ne soyons pas si égoistes, ni prétentieux, car les choses n'ont pas tellement changé en un siècle, dit le bon meître. Toujours le mouvement est du côté des jeunes et caux el sont silieurs. Les migrants mexicains. Demein l'Asie, peut-être... « Je ne suis pas eur » veut dire « j'apprends ». C'est le demier livre où Alfred Sauvy apprenait.

➤ Economics, 184 p., 85 F.





REPRODUCTION INTERDITE Le Monde

## irecteur des services comptables

Important groupe de services (1500 personnes, 2 milliards de francs de C.A.) connaissant un très fort développement sur le plan international et financier recherche son Directeur des Services Comptables.

Véritable animateur, vous organiserez et coordonnerez l'activité d'une équipe de 20 collaborateurs en exprimant vos compétences techniques et vos qualités

En effet, vous prendrez en charge la réorganisation de voire service, superviserez les opérations comptables et assurerez à court terme la gestion de trésorerie. A 30/40 ans environ, votre solide formation comptable ou financière (Expertise Comptable ou Grande Ecole de Gestion) alliée à votre expérience de 5 à 15 ans en cabinet ou en entreprise vous permettra de donner toute sa dimension à cette

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manus.+ CV + photo) s/réf. 212 à M E D I A PA 50/54, rue de Stily · 92513 BOULOGNE BILL. CEDEX, qui transmettra

#### LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE (UNICEF)

avec son siège à New-York et des bureaux dans le monde entier. recherche candidets qualifiés pour le poste suivant :

#### DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE VENTE **ET PRODUITS UNICEF**

(y compris cartes de vœux)

Poste basé à : Genève, Suisse.

- MISSION:
- Diriger le service de vente des produits UNICEF (cartes de vœux, agendas, etc.) pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Superviser les opérations marketing/ventes des produits UNICEF et les opérations de collecte de fonds dans les zones ci-dessus énoncées, en association avec les Comités Nationaux pour l'UNICEF.
- Diplôme d'université ou de grandes écoles de commerce. - Dix ans minimum d'expérience dans le domaine de la commercialisation da produits, de la promotion et du développement des ventes, de la collecte de fonds et des relations publiques à un
- haut niveau de direction. Expérience confirmée de direction internationale y compris direction des ressources humaines.
- Expérience indispensable dans le domaine du commerce international au niveau de l'Europe.
- Maîtrise écrite et partée de l'anglais et du français.
- La connaissance d'autres langues européennes majeures sera un
- Btout. SALAIRE ET INDEMNITÉS :
- L'UNICEF offre des salaires et des indemnités de niveau international, correspondant au système des Nations unies.
- Les femmes qualifiées sont vivement encouragées à faire ecte de

Adressez les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae

détaillé en anglais, sous référence VN-91-087 à : M. Juan Luis MEZA Sr. Recruitement & Staff Development Officer

UNICEF 3. United Nations Plaza (H-5F)

New-York, N.Y. 10017, USA Date de clôture de réception des candidatures : 30 jours après la publication de cette annonce.

PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT EUROPEEN D'UNE PME PERFORMANTE

## DIRECTEUR ADMINISTRATIF **ET FINANCIER**

Vous serez l'animateur d'une équipe étaffée (20 personnes) et vous assurerez un ensemble de fonctions

Votre mission impliquera la responsabilité de la comptabilité, de la trésorerie, des problèmes financiers et fiscaux ainsi que du contrôle de gestian qui est à créer.

Vous participerez à la strategie de développement et d'implantation en Europe et assurerez l'animation et la gestion du personnel.

De formation HEC, ESSEC, ESCP, Sciences Po, Dauphine, âgê de 30-35 ans, vous disposez d'une expérience à dominante financière qui vous prépare néanmoins à un rôle opérationnel et polyvalent.

Connaissance de l'anglois. Larges perspectives d'avenir.

Poste basé Nord France. Ecrire sous réf. 1000M. Discrétion absolue.

Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur ont été confiés.

. Le Monde . Mardi 19 mars 1991 23

Uo groupe prestigieux dans le secteur des spiritueux structure ses services et cherche son

### Responsable juridique

Sud-Ouest

Le Monde

350 KF +

Sa mission couvre l'ensemble des problèmes juridiques d'un grand groupe : marques, contrats internationaux (distribution, fournisseurs....), conventions inter-sociétés, vie sociale des sociétés. Répondant directement à la Direction Générale, il jouera un rôle de conseil tant aupres de celle-ci qu'auprès des autres intervenants du groupe.

Agé de 30 ans environ, il aura une solide formation juridique (BAC + 5). Un passage dans un cabinet d'avocats ou de conseil, avant une expérience significative dans un groupe international de distribution de produits à forte notoriété, serait l'idéal pour ce poste qui demande ouverture et capacité d'adaptation. Anglais impérarif.

Contactez Thomas le Carpentier au 45.62.90.00, ou adressez votre dossier de candidature sous référence TLC 9332 LM à l'adresse suivante :

14, rue de Téhéran

75008 PARIS

Kamphuis Morgaut

Fax: 45.62.14.28

**GROUPE INTERNATIONAL** 12 Mds de CA, 13 000 personnes

## JEUNE CADRE JURIDIQUE H/F

Maîtrise de Droit ou équivalent

**PARIS** 

Notre Groupe, spécialisé dans la fabrication de produits destinés au second œuvre du bâtiment, gère en France plusieurs sociétés réparties en 3 entités dont l'ensemble représente plus de 3 Mds de CA et 2 800 personnes. Notre service juridique intervient pour l'ensemble de ces sociétés dans les domaines suivants : secrétariat général, contrats, marques et brevets, recouvrement de créances, contentieux, service immobilier. Pour étoffer le service, nous recherchons un cadre agé d'au moins 26 ans titulaire d'une Maîtrise de Droit des Affaires ou équivalent, et dont les activités seront définies au fourtieur de la propriété seront définies au fourtieur de la production de la contratte de la production de la contratte de la contr activités seront définies en fonction de l'expérience acquise (2 à 3 ans chez un avocat ou dans un cabinet juridique). La réussite dans ce poste qui nécessite un attrait particulier pour le travail en équipe, vous permettra d'évoluer ensuite vers une fonction à responsabilités en France ou à

ORION, notre Conseil, vous garantit une discrétion absolue et vous remercie de lui adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, CV, photo et prétentions) sous réf. 103 783 M.

35 rue du Rocher 75008 PARIS -



## Un juriste fiscaliste international

Notre groupe de distribution (3.000 personnes) se développe rapidement dans plusieurs pays et crée le poste de juriste fiscaliste à l'échelon européen.

D'abord spécialiste de la fiscalité française, mais aussi du droit commercial et social, il nous aidera à implanter de nouvelles structures à l'étranger, à trouver et animer une équipe de correspondants et spécialistes juridiques dans chaque pays, à y gérer nos entreprises en fonction de la fiscalité en vigueur.

Nous cherchons un véritable homme de terrain du droit et de la fiscalité. Il justifie obligatoirement d'une formation supérieure de haut niveau, de plusieurs années d'expérience et de la maîtrise de l'anglais.

Le salaire est négociable. Le poste est basé à Lille (réceptions à Paris et Lille). Adressez lettre manuscrite, CV détaillé + photo, sous réf. 91.03.1632, à notre Conseil qui étudie votre candidature en toute discrétion.

ARCOR LILLE PARIS
BRUXELLES CALAIS ST-QUENTIN VALENCIENNES Immeuble Métroport - Piace Salvador Allende B.P. 274 - 59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX





## GRACE

### Jeune Juriste d'Affaires: Un poste à créer en Alsace

Fillale française (500 personnes) du Groupe Chimique Multinational WR GRACE ( 46 000 personnes dans le Monde), nous conçevons, produisons et commercielisons des produite industriels haute performance pour des marchés diversifiés (70 % à l'Export).

Notre développement nous amène à créer ce poste pour mettre au service de la Direction Générale et des différents secteurs opérationnels de l'Entreprise les compétences et l'assistance juridiques nécessaires dans tous les domaines : Droit des Sociétés, Droit Commercial, Contentieux, Assurances, relations avec les Administrations...

A ce titre, vous êtee responsable du suivi et de le supervieion de tous les engagements contractuels liant l'entreprise à des tiers et assurez la coordination avec nos Conseils juridiques extérieurs.

Vous possèdez une solide formation en Droit des Affaires (Maîtrise, DESS ou DJCE) et une première expérience acquise en entreprise ou dans un Cabinet vous permettrant de vous adapter à des problèmes diversifiés. L'anglais et l'ouverture internationale constituent un elout

ALGOE nous conseille dans cette recherche et étudiera confidentiellement votre candidature. Merci d'adresser votre dossier complet en précisant rémunération actuelle sous référence 412 M/2, 9 bis route de

Champagne, 69134 Equity Cèdex.





Nous sommes l'un des tout premiers intervenants sur le marché des prêts immobiliers. Avec près de 3 500 collaborateurs en France et un encours de 290 milliards de francs, notre signature est reconnue et appréciée dans l'opinion publique et les milieux d'affaires.

Premiers par tradition, nous développons une stratégie de diversification de nos activités. Ce courant novateur nous engage à renforcer les équipes au sein de notre département CREDIT-BAIL IMMOBILIER.

## Si vous cherchez une offre bien placée, suivez notre regard

De formation juridique supérieure, Bac + 4/5, vous soubaitez valoriser votre expérience acquise depuis 3 ou 4 ans dans le domaine du crédit-bail immobilier. Dans le cadre du montage des opérations, vous définissez les procédures juridiques, suivez les signatures des contrats et assurez la gestion juridique des dossiers.

Cette mission vous permettra de valoriser vos qualités relationnelles, votre esprit d'initiative et à terme, de manager une équipe.

Pour participer à notre recrutement, nous vous remercions d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV, photo et prétentions), sous réf. JCM, au Crédit Foncier de France, Direction du Personnel, 19 rue des Capucines, BP 65, 75050 Paris Cedex 01.



En premier, le Crédit Foncier.



Filiale promotion du groupe SAEP, SOTRAFIM réalise des programmes immobiliers à usage de bureaux, logements, locaux industriels... s'appuyant sur les moyens du groupe. SOTRAFIM est présente sur tout le territoire de l'Île de France. Nous recherchons un

## Juriste Confirmé promotion immobilière

Une expérience significative, acquise de préférence chez un notaire, vous assure une excellente connaissance des problèmes juridiques liés aux opérations de promotion. Vous serez le collaborateur immédiat du directeur juridique dont le service intervient à tous les stades des opérations en consultation, recherche, redaction d'actes..

Sens des affaires, rigueur, assurance relationnelle et capacité de négociation sont des atouts nécessaires pour reussir dans cette fonction.

Merci d'envoyer votre dossier de candidature sous référence J018 à SAEP - Pascale FOURLEIGNIE DRH - 117/119, avenue Victor Hugo 92100 BOULOGNE.



L'UN DES LEADERS MONDIAUX DE L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE RECRUTE SON



utilisera à l'in-

plan fiscal et juridique des conseil avant une expérience différents départements opérationnels et des filiales françaises serait apprécié pour ce poste et étrangères. Il intervient dans qui demande des qualités de le cadre des opérations de contact et des capacités d'analyse croissance externe et/ou interne, et de synthèse. L'anglais courant de la gestion des contrats, des marques, des assurances et plus basé en région parisienne ouest. généralement sur l'ensemble des problèmes liés à sa fonction.

Agé de 30 à 35 ans, il aura une formation juridique de hant niveau idéalement complétée par une formation de fiscaliste qu'il

groupe, il est le conseil sur le dans un cabinet d'avocat ou de dans un groupe international

> Merci d'adresser votre dossier de candidature, sons réf. 15615, à Média-System, 6 impasse des Deux Cousins, 75849 Paris

Important Cabinet d'expertise comptable recrute pour résidences Caen et Basse-Normandie

## **COLLABORATEURS CONFIRMES**

Profil: Formation supérieure. 3 à 5 ans d'expérience en cabinet. Nous offrons: Mission de conseil aux entreprises, expertise comptable, audit et commissariat aux comptes. Formation permanente de haut niveau. Rémunération motivante. Situation évolutive.

Adresser lettre manuscrite, CV + photo, sous rél, 988, à PRÉCONTACT - BP 6052 - 14062 CAEN Cedex, qui transmettra

634 000 LECTEURS CADRES SUPÉRIEURS. le Monde est la première source d'information des cadres supérieurs.

(IPSOS 90)

Le Monde

EN PROVINCE, 23 MAGASINS, 3 MILLIARDS DE FRANCS DE CA. LA FNAC RENFORCE SES ÉQUIPES...

#### RESPONSABLE COMPTABLE

Rattaché au Directeur comptabilité et contrôle de gestion province et responsable d'une équipe de deux comptables, votre mission sera double. Chargé de la supervision de la amptabilité et du comrôle budgétaire du siège province, vous assurez anssi l'élaboration de la consolidation et la préparation des documents présentés au Couseil d'Administration. Parallèlement, vous jouez un rôle de conseil auprès des responsables comptabilité et gestion de chaque magasin de province : traitement de toutes questions d'ordre comptable et fiscal. proposition de nouvelles procédures, assistance dans le cadre d'une ouverture de magasin... A environ 25/35 ans, vous justifiez de solides bases comptables (niveau DECS) complétées

par une première expérience significative au service d'une entreprise ou d'un cabinet. Autonomie, organisation et seus de l'analyse sont les qualites qui vous caractérisent. De plus, votre aptitude à communiquer et votre sens de la qualité de service, atouts indispensables, font de vous l'homme ou la femme de la simation.

Des perspectives d'évolution au sein de notre Groupe seront par la suite proposées aux candidats de valeur.

Ce poste est basé à la Fnac, Direction comptabilité gestion province, 73 rue de Vaugirard, 75006 Paris, où vous pouvez adn lettre de candidature manuscrite, CV et photo, sous réf. IPC2.

Groupe de Sociétés dans les domaines de la construction et de la gestion à Paris, cherche un

## CONTROLEUR DE GESTION

qui aura pour mission de participer à la mise en place de cette

Le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, diplômé d'une Ecola Snpérieure de Commerce et avoir au moins 5 ans d'expérience

Merci d'adresser un dossier complet l'ettre manuscrite, C.V., photo et rémunération actuelles à PREMIER CONTACT - 38, rue de Villiers - 92532 LEVALLOIS PERRET sous réf. 047014 ou taper 3615 code PCONTACT.

(Sup de Co ou Maitrise, 1 ère expérience)

Important groups de communication, leadar sur notre marché, nous recherchons un jeune cadre à potentiel afin de lui confier la gestion de l'un de nos principaux secteurs d'activité. Rattaché au directeur de cette branche, il se verra confier les missions suivantes :

- Effectuer la consolidation des budgets et tableaux de bord des différents département
- Consailler las Diractaure d'Exploitation qua vous rencontrerez sur le terrain.
- Superviser les travaux des assistants de gestion basés dans nos unités décentralisées.
- Aeaurer le reporting auprès du contrôls de gestion
- Veiller au respect des procédures en vigueur.

Outre un excellent niveau da lormation, une première expérience de la gestion vous a permis de bien maîtriser tous les aspects de ce poste.

Autonome et disponible, vos qualités de synthèse et votre sens du contact sont les atouts dont vous disposez pour réussir

Intéressantes perspectives d'évolution au sein da notre groupe pour un candidat de valeur.

Merci d'adresser lattre manuscrite de candidature, CV, photo et prélentions sous référence 10040MO à notre

CESOTPE marc forget et associés



L'EUROPE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE

Nous sommes le 1ar producteur européen de volailles, CA de 6,8 milliards de francs, 6 400 salariés. Notre activité couvre l'ensemble de la filière avicole : accouvage, nutrition enimale, élevage des volaillas, abattege at transformation, transport terrestre et maritime.

Nous sommes présents industriellement (47 Ets) et commercialement dans toute l'Europe au travers de nos merques (Père Dodu). Notre groupe connaît depuis plusieurs années une croissance considérable. Pour la soutenir, nous avons à pourvoir les postes auivants :

## **JEUNES RESPONSABLES DE GESTION**

Agé de 24/28 ana, débutant ou non, HEC, ESSEC, ESCP, ESCAE ou équivalent, vous êtes à la recherche d'una fonction de natura généreliste (comptabla, financière, gestion). Nous vous proposons des postes dene l'Oueet de le Frence ou à l'étrangar (Allamagna ou

Pour ces poetas, le groupa DOUX vous apportera la formetion néceseaire et vous donners les moyens da vous adapter progressivement eux fonctione proposées. La développement du groupe DOUX, ses ambitione, ses moyens, sa volonté de se saisir des opportunitée de la nouvelle histoire européenne, tout cela vous offre des possibilités substantielles d'évolution.

Envoyer CV + lettre + photo en indiquent la référence 91/14 à : Groupe DOUX

Direction du Personnel

BP 22 - 29150 CHATEAULIN



Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoivent et de restituer aux intéressés les documents qui lear ont

CHEF COM

Chargé de la mise as place et de forginectement ressents à la DG, veux lieux genérale juiqu'au blant, de la polit, die la peux die sements. Vous assistes les chartes de la budgets, vous veilles à leux respect et place. A 30 ansi environ. ESC centre describés et les politiques de la peux de la peu

Merci d'adressur lettre marquirile et C' et salaire activel sour in rél. 300010144 à 17, rue Coutmeaux - 51100 PCMS

Avec 1.5 millions de Prancis de C. 2 les notre société appartient à en dans léquipament enterpadres, issuéer dan Elle recharaise page en Décision de Cas-





La Floiding du groupe Delmas-Vieljeux, groupe international de services anz transports (CA : 6 MdF, 6 000 personnes, 130 filiales en France et à l'Etranger) a développé une équipe d'audit performante, rattachée à la Direction Générale

## **Auditeur International Senior**

**Paris** 

Rémunération motivante

l - audit financier opérationnel ; 2 - travaux d'évaluation financière à l'occasion d'opérations structurelles (fusions, acquisitions,...);
 3 - audit d'organisation (analyse de procédures, mise en place de systèmes de gestion, analyse

En apportant de la plus value aux entités auditées, les auditeurs mettent au point les recommandations, rédigent les rapports, présentent les résultans et veillent à leurs suivi.

Ce poste constitue un excellent tramplin pour évoluer vers une responsabilité opérationnelle en France où à l'Etranger au sein du groupe. Une formation Supérieure (Grande Ecole et/ou DESCF), 2 à 4 ans en cabinet d'audit et une excellente maîtrise de l'anglais sont nécessaires pour réussir à ce poste. Contacter Gilles de Mentque, an (1) 45.53.26.26 ou adresser CV + photo + nº tél + rém. actuelle à Michael Page Finance, 30 bis, rue Spontini, 75116 PARIS, sous réf.GM4870MO.

Michael Page Finance Spécialiste en recrutement Financier

l'Union de Banques à Paris, recherche, afin de poursuivre sa croissance, un ou plusieurs

## Futur Directeur d'Agence **Bancaire**

Paris et région parisienne

Responsable de l'agence et de son développement commercial, il encadrera et auimera l'équipe d'exploitation, gérera en direct les plus gros comptes d'entreprises et sera largement responsable des crédits qui seront accordés aux PME par son agence, Disposant de trois ans minimun d'expérience bancaire tournée vers les PME, vous avez entre 25 et 35 ans et une formation supérieure (ESC ou équivalent) ou une fromation spécialisée (ITB, CESB) et vous souhaitez rejoindre une banque solide et dynamique au sein de

laquelle vous pourrez évoluer en fonction de votre réussite et qui vous intégrera en tant que directeur ou second d'agence en fonction de votre âge et de votre expérience. Vous êtes sensible à la qualité des relations humaines au sein de l'entreprise et soucieux d'apporter un service de qualité à nos clients. Contactez Christian Katchourine au (1) 42.89.30.03

ou adressez votre CV + photo + prétenuons au Michael Page Banking & Insurance au 10, rue Jean Goujon, 75008 PARIS, sous ref.CK4117MO.

Michael Page Banking & Insurance
Spécialiste en recrutement Banque - Assurance

recteur Financier

## Jeune Responsable administratif et financier

Cette branche récente (près de 100 personnes et 100 MF de CA. 8 filiales princiement en France et en Europe) regroupe les activités d'ingénierie d'un groupe industriel en forte diversi-

Après analyse de l'existant, vous conduisez la mise en place d'un système d'information plus pertinent et harmonieux: procédures claires, informatique décentralisée, comptabilité analytique, outils fiables de contrôle de gestion et de suivi d'affaires. Vous coordonnez les services administratifs et comptables des filiales (10 personnes), jouez un rôle de conseil pour l'ensemble de la fonction auprès de leurs dirigeants et du Directeur de la branche, proposez des solutions, apportez un service, au-delà du reporting auprès du groupe.

Sup de Co et DECS ou équivalent, vous bénéficiez à 28/35 ans d'une expérience dans la fonction, ou encore d'audit ou de contrôle de gestion en cabinet ou en entreprise, avec une dominante comptabilité, gestion. Vous connaissez le secteur de l'ingénierie et avez vécu des mises en place organisationnelles et informatiques. Vous parlez allemand et peut-être anglais. Dans l'idéal, vous maîtrisez les comptabilités européennes.

Ce poste est basé à Argenteuil (95) et nécessite des déplacements fréquents et de courte durée.

Merci d'adresser votre dossier de candidature, sous la réf. M/BR251A, à Christian Bang-Rouhet, OC Conseil, 15 rue du Louvre, 75001 Paris. Minitel 42.36.10.30.

CONSEIL

ESC OU EQUIVALENT

**PARIS** 

Une société, en forte expansion, spécialisée dans la protection de l'environnement, en France et à l'étranger, filiale d'un groupe français d'importance mondiale, recherche un Directeur Financier, âgé de 30 à 40 ans, de formation supérieure (ESC option finances-comptabilité, maîtrise de gestion + DECS...), ayant ocquis une partie de son expérience en cabinet d'audit et connaissant les normes comptables anglo-saxonnes. Dépendant de la Direction Générale, il aura principalement en charge, avec une équipe de 15 personnes, la gestion comptable, fiscale et financière, en France et à l'étranger, les relations bancaires, la consolidation interne. Ce poste, basé en proche banlieue ouest de Paris avec des déplacements courts et fréquents en Europe, nécessite de parler couramment anglais et, si possible espagnol ou allemand. Il comporte une rémunération motivante et d'intéressantes perspectives d'avenir pour un candidat à fort potentiel.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV et prétentions sous réf. 253 LM à IDL CONSEIL S.A. - 54, rue du Docteur Oursel - BP 275 - 27002 EVREUX Cedex.

L'OPPORTUNITE RARE DE CREER **VOTRE SERVICE** 

Statement of the second

Williams Control States

1.00

4.5

EQUIPEMENTS AUTOMOBILES 200 Kms Nord-Est de Paris

Au sein d'un groupe industriel français doté d'une audience internationale, nous evons le privilège d'être une unité souple, de taille humaine (300 personnes) en font développement (30 % de progression annuelle). Afin de mettre en place un suivi des coûts directement en prise avec la

production, nous décentralisons nos services comptables du siège parisien vers notre site industriel.

#### CHEF COMPTABLE

Chargé de la mise en place et de l'organisation de votre service, et directement rattaché à la DG, vous êtes responsable de la comptabilité ogénérale jusqu'au bilan, de la paie, des achats et du suivi des investis-sements. Vous assistez les chefs de services dans la définition des budgets, vous veillez à leur respect et participez à l'analyse des écarts.

A 30 ens environ, ESC option finance - contrôle de gestion ou A 30 etts environ, ESC opition intalice - controle de gestion du DECS, vous souhaitez valoriser votre expérience de 3/5 ans de la comptabilité générale et l'élargir à la comptabilité analytique eu sein d'une entreprise industrielle. A moyen terme, votre mission s'enrichira des aspects plus financiers de le fonction.

Merci d'adresser lettre manuscrite et CV détaillé avec photo et salaire actuel sous la rét. 3920/MAM à notre Conseil : 17, rue Courmeaux - 51100 REIMS

- 131 MORENO CONSULTANTS \_\_ REIMS-PARIS-LYON

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR Notre Groupe: 600 collaborateurs, 900 MF de CA, se place parmi
les leaders sur le marché de
la pointure pour l'automobile et écrivez-nous.

Allemand impératif.

Une entreprise du Groupe HOECHST

JEUNE CONTROLEUR **DE GESTION** 

Après 6 mois ou sein de l'équipe controlling, vous prendrez en charge : • la valorisation et le contrôle la valorisation et le controle
 de gestion des stocks.
 l'optimisotion du suivi des
 coûts de fobricotion, le développement de l'élobora tion des coûts matières. Vous ovez 25/30 ons, une

formation type ESCAE ou MSG, une première expérience,

Poste basé à Mantes la Jolie.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, pholo et prétentions à HERBERTS FRANCE S.A. Le Responsable Recrutement BP 1025 - 78202 Mantes la Jolie



L'EUROPE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE.

Nous sommes la 1er producteur auropéan da volailles, CA de 6,8 milliards de franca, 6400 salaries. Notre activité couvra l'ensemble de la filière avicola : accouvage, nutrition animala, álavaga des volailles, abattaga et tranformation, transport terrestra et maritime.

Nous sommes présents industriallament (47 Ets) et enmmercialament dana toute l'Europe aux travers de nos marques (Père Dodu). Notre groupe connait depuis plusieurs années une croissance considérebla. Pour la soutenir nous avons à pourvoir le poste suivant :

#### **ADJOINT AU DIRECTEUR FINANCIER**

Agé de 24/30 ans, HEC, ESSEC ou ESCP, vous disposez ou non d'une première expérience, et souhaîtez vous spécialiser dans la fonction financière. Soua l'autorité du Directeur Financier, vous superviserez et orgoniserez l'ensembla des fonctions financières d'un grand groupe international (gestion de la trésorerie court, moyen, long termes, placements, opérations da change, relations avec les banques). Le poste est basé au sièga social (Châteaulin-Finistère).

Envoyer CV + lettre + photo an indiquant la référence 91/13 è : Groupe DOUX - Direction du Personnal BP 22 - 29150 CHATEAULIN

Avec 1,8 milliard de francs de CA, 2 500 salariés, 5 sites industriels, notre société appartient à un important groopa iodostrial léquipement automobila), leadar daos soo domaloe d'activité. Elle recherche pour sa Direction do Contrôle de Gestion (60 km Sud de Paris), un

#### CONTROLEUR DE GESTION CONFIRME

Ranaché att Directeur du Contrûle de Gestion de la société, et en liaison étroite avec les Contrôleurs de Gestion des usines, vous assurerez l'établissemeot, le suivi et l'analyse du compte d'exploitation analytique, le suivi budgétairs, les réactualisations annuelles, le plan à 3 ans, l'élaboration du tableau de bord le preporting du grange. bord, le reporting du groupe. Nous vous confierons également la maintenance du système de

Nous vous connerous eguiement la maintenance du système de gestion et l'établissement des procédures. Pour cette mission importante at diversifiée, nous recherchons un cadre da formation supérieure (ESC, Maîtrise de Gestion) justifiant d'une solide maîtrise de la gestion en milieu industriel. La réussite à ce poste basé au siege de la société vous ouvrira des opportunités d'évolution au sein du groupe.

Ce poste vous intéresse ? Mercl de nous adresser votra candidature, à la Direction des Ressources Humaines - BERTRAND FAURE AUTOMOBILE des Ressources Humaines - BERTRAND FAURE AUTOMOBILE 8, rue Jean-Pierre Timband - 8P 14 - 78391 BOIS D'ARCY CEDEX

## MANDUCHER

# Contrôleurs de Gestion Usine

Ranaché au Directeur d'Usine, vous mettez en place et optimisez les procédures d'information. Vous participez au développement de la Gestion Budgétaire dans les sites industriels : élaboration et contrôle des budgets, analyse des écarts

et suivi des engagements. Vous travaillez en égoine collaboration avec le Service Central Comfèle de Gestion. De formation supérieure oriennée vers la gestion, votre expérience professionnelle d'environ 5 ans en milieu industriel vous permet d'évoluer dans un environnement très opérationnel. Vous avez un bon relationnel et de la rigueur, vous êtes

Venez vivre potre passion d'entreprendre!

Les postes sont à pourvoir dans nos usines de : s-Mines (Nord - 450 personnes) et d'Oyonnax (Ain · 220 personnes). Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, CV, photo et prétentions) sous réf. CGU/S91 en précisant le site choisi à Mandacher, Direction des Affaires Sociales, BP 2009, 01102 Oyonnax Cedex.



Le gestionnaire du Métro et des Bus de Marseille 2 700 pers. (CA 1 milliard de francs) cherche :

### **CONTROLEUR DE GESTION**

Dans une entreprise de Transport Urbain dont le management est très dynamique (structures fortement décentralisées) vous serez Responsable du contrôle de gestion central, et animerez l'équipe des Contrôleurs de gestion des secteurs décentralisés. Vos missions = élaboration des contrats budgétaires avec les secteurs de production couvrant également les domaines commerciaux, qualité, ressources humaines, finances ; contrôle des réalisations ; analyse des écans ; optimisation des procédures.

Vous avez une formation supérieure et une première expérience réussie d'au moins 3 ans dans une entreprise performante.

Merci d'adresser lettre manuscrile el CV détaillé mentionnant votre rémunération actuelle sous référence 11814/LM à Denise de LARIVIERE qui étudiera votre dossier en toute discrétion. CEGOS - Tour Vendôme . 92516 BOULOGNE Cédex.



Nous sommes l'un des tout premiers intervenants sur le marché des prêts immobiliers. Avec près de 3 500 collaborateurs en France et un encours de 290 milliards de francs, notre signature est reconnue et appréciée dans l'opinion publique et

Premiers par tradition, nous développons une stratégie de diversification de nos activités. Ce courant novateur nous engage à renforcer les équipes au sein de notre département CREDIT-BAIL IMMOBILIER.

RESPONSABLE DE GESTION

Vous élaborez et veillez au respect des procédures de gestion ; vous assurez le suivi des crédits mis en place. De formation sinancière, grande école ou Bac + 4/5, vous soubaitez valoriser votre expérience acquise depuis 3 à 4 ans

vous cherchez une offre bien placée, suivez notre regard RESPONSABLE

C O M P T A B L F Vous définissez, organisez et prenez en charge l'ensemble des opérations comptables et des déclarations afférentes

De formation DECF, MSTCF, DESCF... vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 4 ans dans les opérations crédit-bail immobilier (réf. RCM).

Pour participer à notre recrutement, nous vous remercions d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV, photo et prétentions), en précisant la référence choisie, au Crédit Foncier de France, Direction du Personnel, 19 rue des Capucines, BP 65, 75050 Paris



En premier, le Crédit Foncier.



1.500 collaborateurs en France, chiffre d'affaires de 2 milliards de Francs, une société-mère cotée en 1.500 collaborateurs en France, chimre d'amaires de 2 milliards de Francs, une societé-mere cotre en Bourse regroupant 20 sociétés qui développent leur activité dans la production et la commercialisation de produits et de matériaux à destination du BTP, une forte croissance tant interne qu'externe confirme notre réussite et nous détermine à poursuivre un développement déjà prometteur. Pour mener à bien ces projets, notre Direction Financière recherche aujourd'hui un Responsable de l'

### **AUDIT INTERNE**

Développement et suivi des procédures administratives, comptables et de gestion (en filiales, dans les usines comme au siège), missions d'audit, assistance ponctuelle aux opérationnels, participation à la consolidation légale et à la consolidation de gestion, seront les principaux volets de votre activité. Nous vous confions un poste où l'initiative et la créativité seront avec la compétence et la rigueur les alouts indispensables du succès dans une fonction au cœur de notre philosophie de gestion.

De formation financière, vous avez une expérience de l'audit en Cabinet ou en Entreprise et une bonne pratique de l'Anglais. Vous souhaitez à présent valoriser votre acquis au sein d'une équipe financière constituée de prolessionnels impliqués et motivés, au sein d'un groupe qui vous offrira des évolutions

Merci d'adresser votre dossier complet à notre conseil, Christiane CHARBONNÉ sous la réf H/AMD/LM à : R.P.C., 34 rue de la Fédération - 75015 PARIS.



## ASSOCIATION BANCAIRE POUR L'ECU

Regroupant des banques du monde entier et chargée de la promotion de l'Ecu, de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics et de la gestion du système de clearing Ecu

cherche

### UN ECONOMISTE

**TECHNOLOGIES** 

Holding d'un groupe de sociétés informatiques, connaissant une forte croissance Européenne,

250 M CA - 220 Personnes, recherche son

ONTROLEUR DE GESTION PARIS

Rattoché au Directeur Financier, vous participerez

activement à l'élaboration des comptes mensuels, au suivi

budgétaire, à la consolidation financière du Groupe.

Vous serez impliqué dans le suivi de la gestion clients, la gestion de la trésorerie et du bilan consolidé. 

Dans le

cadre de notre croissance externe, vous vous verrez confier

● Vous êtes HECESSECESCP ou équivalent, et filulaire du

DECF. Vous avez 5 ans d'expérience minimum en cabinet d'audit puis au sein d'une entreprise et vos compétences vous

permettent d'être opérationnel à court terme. • Agé d'au moins

des missions ponduelles d'audit.

30 ans, vous parlez couramment l'anglais et possèdez si possible des compétences en micro-informatique. 

D'intéressantes perspectives d'évolution sont ouveries à des candidats à fort potentiel et désirant s'impliquer.

Diriger les études de l'Association en relation avec les services études des banques

Assurer la publication d'un Bulletin mensuel et d'une Revue trimestrielle. Participer à la promotion de l'Ecu et de l'Association.

Superviser les aspects économiques et financiers de notre communication institutionnelle.

De formation supérieure (économie). Une expérience bancaire serait un plus. Vous êtes bilingue Anglais.

Si cette opportunité vous intéresse, merci d'adresser votre dossier de candidature à notre conseil : Beau Fixe - Réf. 7518 - 13, rue de Marivaux, 75002 Paris.

InterNed France

FILIALE FRANÇAISE D'UN IMPORTANT GROUPE NEERLANDAIS SPÉCIALISTE DE L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER COMMERCIAL

## jeune assistant de direction générale

Au sein d'une petite équipe très soudée et disposant d'oufils de bureautique-informatique très performants, il suiora tout particulièrement la gestion des sociétés sous les aspects juridiques, financiers, comptables, fiscaux... Il travaillera en contact étroit avec les responsables des différents établisse-

ments.
Ce poste, impliquant une grande polyvalence et beaucoup de disponibilité, conviendrait à un JEUNE DIPLOME ECOLE SUPERIFURE DE GESTION ayant de préférence acquis une FORMATION JURIDIQUE complèmentaire et pouvant s'appuyer sur une première expérience, même courie, lui ayant permis de se confronter à des problèmes de gestion très variés dans un environnement international. Parfaite maîtrise de l'Anglais indispensable.

Les dossiers de candidature - sous réf. 3949 M à préciser sur l'enveloppe - seront traités confidentielle

DEVELOPPEMENT 2, rue Dufrénoy - 75116 Paris

DE

La société des Super-Marchés DOC (3,8 Mds de CA, 2 500 collaborateurs), filiale en région parisienne du groupe Docks de France, recherche pour renforcer la Direction gestion du

AUDITEUR INTERNE H/F

Garani du respect des circuits d'informations, vous dynami-

serez les procédures, formerez et animerez votre équipe de

Merci d'adresser votre candidature, lettre manuscrite, CV,

photo et prétentions à SM DOC, Service recrutement, 94 rue

De formation supérieure complétée par une spécialisation comptable de type DECS, vous avez acquis une première

siège social situé à Jouy-en-Josas (78) son

DOCKS

expérience de cette fonction.

L'ESPRIT DE GROUPE

Albert-Calmette, 78350 Jouy-en-Josas.

Merci d'adresser CV + Phata + Prétentions à : TECHNOLOGIES Mansieur le Directeur des Ressaurces Humaines saus référence Mansieur le Directeur des Ressaurces Humaines saus référence 0911/FZ 84/88 Baulevard de la Missian Marchand 92400 COURBEVOIE (Répanse et canfidentialité vaus sant assurées).

Retraites complémentaires 44 calsses - 750 000 entreprises achérentes

26 ans mini, de formation supérieure ou équivalent, vous avez un début d'expérience analogue - en entraprise ou en cabinet - d'audit ou de conseil, si

Nous CREONS à Paris (Mª Malasherbes) le poste

## JEUNE AUDITEUR **OPERATIONNEL**

resevant circosment ou Liner ou service Audit, vous bénéficiers: - au sein d'une patite EQUIPE; d'une LARGE AUTONOMIE sur le terrain pour asse-rer des missions d'audit (fonctionnement, moyens de production, fonctionnalités informatiques, de production, fonctionnalités informatiques, gestion et administration) des Caisses de retraite adhérentes : e préparation e méthodologie e recueil e analyse e diagnostic e consells et propositions concrètes d'améliorations. Courts déplacements en province. POSSIBILITES D'EVOLUTION.

Merci d'écrire, sous niférence UNI/AUDI/115M, Richard Bénetoul - GROUPE BBC Comeal l bis, place de Valois, 75001 Peris. Réponse et discrétion absolue ass

GROUPE BANCAIRE DE Ter PLAN

recherche pour son siège parisien:

Responsable Comptable A Fort Potentiel

Au sein d'une banque dynamique et multimétiers, vous ourez, pour rempiir voire mission, à travailler en étroite relation avec les back-offices et différents services opérationnels du siège. Vous participerez à l'établissement des résultats.

Vous centroliserez les éléments de lo llosse fiscole et serez responsable de son élaboration.

De formation supérieure, vous ovez une solide expérience de lo comptabilité et un vir intérêt pour les métiers de lo banque. Votre oplitude à communiquer sero, pour ce poste, oussi importante que vos compétences techniques. Les possibilités d'évolution ropide intéresseront un condidot

Adresser dossier de candidature sous réf. 9103/C à :

3 G CONSEIL 1, Av. Eugénie 92210 SAINT-CLOUD





Notre Groupe associé à un réseau international, apporte à nos clients (PME et Groupes à vocation nationale et internationale) des prestations de haut niveau en structure financière, audit, fiscalité, informatique, comptabilité... Il a diversifié l'activité d'AUDIT vers une aide spécifique aux PME, par la constitution d'un réseau national. Nous recherchons des

## **AUDITEURS SÉNIOR**

Diplômés d'une grande Ecole de Commerce ou de l'Université.
vous bénéficiez d'une formation supérieure comprable (DESCE,
MSTCE...) et vous pouvez vous prévaloir d'une expérience de 2 à 4 ans dans l'AUDIT ou au sein d'un cabinet d'Expertise Comptable. Après 2 ou 3 ans dans notre structure parisierine, la responsabilité d'un cabinet d'audit et d'expertise vous sera confiée en Province ou en grande Banileue.

Merci d'adresser lettre manuscrite. CV, photo et prétentions sous Merci d'autesser ieure manuscine, ev, photo et pretentions sous référence M/1108/L (portée sur la lettre et l'enveloppe) à notre conseil : Pierre LEMAHIEU - 14, rue Lincoln - 75008 PARIS



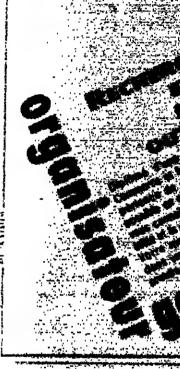



gramme populablement fiffin de cohérence avec colles de giulies. D

Ce poste s'adresse à approprié possécions une experiment d'un mée alumi que des spellate solu-

Ecrare & Frédérique CHENCARDE a des Graviers - VESZI THEOLE & C

## **CONTROLEUR DE GESTION**

### PARTENAIRE DE NOTRE CROISSANCE INTERNATIONALE

350.000 F

Notre société, rattachée à un grand groupe, réalise 80% de son CA à l'étranger. Son dynamisme et la notoriété de ses produits de grandes marques sont les moteurs d'une croissance forte et cantinue qui implique la mise en place de nouveaux outils de gestion. Dans cette perspective, le titulaire du poste devra :

distribution,

assurer un rôle d'assistance auprès des opérationnels en instaurant un dialogue efficace tant en France qu'à l'étranger (nombreuses filiales à l'étranger).

Vous êtes HEC - ESSEC - ESCP..., vous avez cinq ans d'expérience environ acquise soit en cabinet d'audit, soit au sein du contrôle de gestion d'une entreprise reconnue pour la qualité de ses méthodes de gestion. Vos atouts de contact, rigueur et créativité favoriseront votre évolution dans la Société ou dans le Groupe. Bonne maîtrise de l'anglais indispensable.

Ecrire sous réf. 12 C 2084-1M. Discrétion absolue.



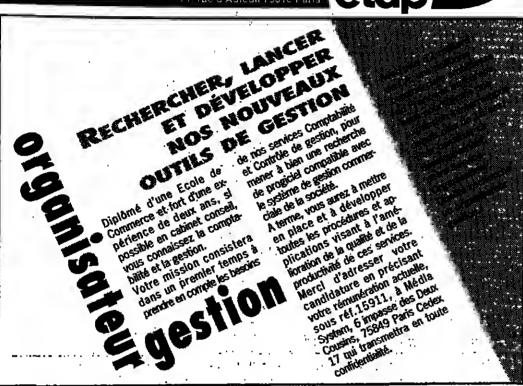



Béghin-Say

Filiale de Ferruzzi, BEGHIN-SAY est l'un des plus importants groupes agro-industriels. Avec un chiffre d'affaires consolidé de 39 milliards de frances et 15.000 personnes réparties dans 15 pays, il occupe une position de tout premier plan au niveau international dans les domaines du sucre, des produits amylacés, des huiles et des condiments.

Nous recherchons pour notre filiale spécialisée dans le secteur des huiles et condiments (3 milliards de francs - 28 % de part de marché) un :

### **AUDITEUR INTERNE SENIOR**

En étroite relation avec le responsable de l'audit, il aura pour mission de s'assurer, dans le cadre d'un programme préalablement défini, de l'efficacité du contrôle interne et des procédures en place et de leur cohérence avec celles du groupe. Des missions d'audit d'acquisition peuvent également lui être confiées.

Ce poste s'adresse à un candidat âgé d'au moins 28 ans et de formation ESC, complétée par le DECS et possédant une expérience d'au moins 3 ans dans un cabinet d'audit international. Une personnalité affirmée ainsi que des qualités relationnelles et rédactionnelles sont requises. La maîtrise de l'anglais et la pratique de la micro-informatique sont indispensables. Ce poste, basé à Boulogne Billancourt, suppose des déclaraments en Espace. déplacements en France.

Ecrire à Frédérique CHEMARIN, en précisant la référence A/S8646M - PA Consulting Group - 3, rue des Graviers - 92521 NEUILLY Cedex - Tét. 40.88.79.38.

Prenez

locaboat la barre de nos finances

ader de la construction et de la location de "pénichettes" pour la navigation

## **CONTROLEUR DE GESTION**

ent rattaché au PDG, vous prendrez en charge les activités financières et le contrôle de gestion de l'ensemble du groupe.

Garant de son bon fonctionnement, vous devrez mettre au point des outils de gestion fiables et participer aux plans prévisionnels et stretégiques. Sealer laure et participer dux paris previsionnes et sociegiques.

De formation Sup de Co ou équivelent, si possible complétée par un DESS-R, vous
disposez d'une première expérience réusie d'au moins 2 ars à un poste similaire. La pratique courante de l'anglais est indispensable. Nous vous offrors un poste évolutif dans un environnement agréable et en pleine

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et salaire actuel, sous ref. ; 514 E, à notre Conseil PSYNERGIE - 42 rue Fargés - 13008 MARSEILLE.

PSYNERGIE MARSELLE PARES

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ IS CONTRAT D'ASSOCIATION RÉGION SUD-EST

UN PRDFESSEUR DE COMMERCE INTERNATIONAL

**PROFESSEURS** 

A temps plein ou partiel e FRANÇAIS ET PHYSIOU pour collège et lyoée, Écrire à M. LEVY 84-90, bd Général-Giraud 94100 ST-MAUR-DES-FOSSES

CENTRE RÉGIONAL **ASSOCIATIF** DE FORMATION PRDFESSIONNELLE

**NOUVEAU DIRECTEUR** 

Bonne cultura générals, sectent pérer en collabora-tion avec les dirigeents élus : rataourcas humainas, finances, administration et challements.

Grande qualité relationnello. Banna connalasance da l'ensemble du marché de la formation.

Adresser CV et lettre de motivation à C.E.F.R.E.P. Cedex 242 38190 CROLLES

LYCÉE ET COLLÉGE eous contrat recherchent

**PROFESSEUR** DE MATHÉMATRQUES Temps complet. T. 43-74-79-62, pr r.-v. Lieu d'exercice St-Mandé (Val-de-Marne)

FEMME CINQUANTAINE STÉNODACTYLD ntéressée par 3 sp.-midi par sempine. Adresser CV à :

**GDUTTIER** 13, rue des Amirau 7501B PARIS

bureaux

A PARTIR DE 50 F HT/mols Votre ADRESSE COMMERCIALE PARIS 1-, 8-, 9-, 12-, 18-, 17-LOCATION DE BUREAUX. INTERDOM, 43-40-31-45

VOTRE SIÈGE SOCIAL

DOMICILIATIONS

SARL - RC - RM Constitution de sociétés. Démerches et la services. Permanences téléphoniques

43-55-17-50

16 VICTOR-HUGD

Locations

LE RESPONSABLE **DE SA DIRECTION ADMINISTRATIVE** ET FINANCIÈRE

stable et d'avenir qu

Adresser CV + photo sous nº 8262 Le Monde Publicité E, rue de Montressuy 76007 PARIS

DIRECTEUR

Président, vous assurarez une fonction polyvalente. Joue serez responsable de ; Vous serez red

Profit souhelté :

Envoyer CV et photo.
Ecrire sous le n° 82,68
LE MONDE PUBLICITÉ
5, rue de Monttessuy, Paris-7°.

VILLE DE MEAUX (Seine-et-Marne)

1 CHARGÉ DE MISSIDN

c Ville d'Art et Histoire » Olplômes : licerce d'histoire, histoire de l'art. École du Louere. Recrutement sur concours.

1 MÉDIATEUR CULTUREL

ipilémes : maîtries, D.E.A. latoire de l'Art, Arts plas ques, École du Louvre. Recrutement sur dossier Règlement et profils :

VILE DE MEAUX Direction des Affaires culturelles Hôtel de ville - BP 227 77108 MEAUX Cedex

L'UNION DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS U.F.J.T. L.E-DE-FRANCE

1 DIRECTEUR RÉGIDNAL

Pour ;

— plan de développement ;

— recherche et gestion des financements ;

— mise en couvre d'en projet politique ;

— enimation d'un réseau associatif important.

Retartions publiques ;

t partenerisées.

Env. CV et lettre de motivation à ;

Madame te Présidents

10, r. du Voige, 75020 Peris

Jours MBA commerce Inter.
Trilingue angl, sep., 20 ans à l'étranger (USA, Venezuela...). Expérience : responsable commercial sux USA et FRA, chef de produit Junior (en France), cherche un posta tourné vars le 
marketing opérationnel à 
l'international.

secrétaires

ACUTRONIC FRANCE

DEMANDES D'EMPLOIS

J.H. 32 s., exp. 3 ans. de trading obligations et Matif ch. place de trader. 47-88-92-42

Françaia, 30 s., résidant Roston (carte de adjour), fécule norm, cup., agrégé mattrise de langue, M.A. Univ. de Portiend (ORE), Ph. O. Brown University (Rhode Island) étudirait the proposit, de collaboration sv. des entraprises françaises ayant des activités sur USA. Écrire pour contact ;

das activités aux USA. Écrire pour contact : M. DITMANN, 77, bd Richefou 92500 Ruell-Malmaison ou tál, le soir (1) 47-08-40-20

Employé de maison. Cheuffeur homme, 50 ens., ch. place. T.: 70-98-55-01 AGRÉGÉE UNIVERSITÉ
DIPL. HISTORIE DE L'ART
43 a. ch. poste dynamique
ou créeté dons sectaurs
ARTS-CULTURE-JOURNALISME
PRUIDITÉ-MODE
Ecrira saus le n° 8251
LE MONDE PUBLICITÉ
5, rue de Monttessuy, Paris-7-

Un professionnel de la com-munication enfente ch-emploi (16) 44-71-33-31

Direct. centre de profit. SAV. meintenence, instal. Informatique, électronique, 48 ans, ch. Direction établ. R.P./Province. Tél.: (1) 64-46-22-88 H. 28 A. Dipl. Eco + Sc. Po (ECO-Fi), 1 an exp. info., ch. emploi à dominante ORGA. T. 47-21-27-86 (répond.) J.F. bonne présentation ch

à garder personne le soir. Tél. 34-53-08-69, répond. Directeur sté tour opérateur maritime, skippeur en titra sur grand trimeran 18 m, envisageant déplacement sur l'Amérique du Sud ou l'Asie, souhaiterait conneître possibilité emploi dens ce

secteur. Adresser réponse à : P. Boudot, 2, rue de l'Indre 75020 Paris ASSISTANTE DE DIRECTION, 52 ans, habituée à collabo-rer avec équipe jeune, orga-nisation, rectangent, aémi-ments entres déléses

natras, salons, édition. Tél. : 42-67-43-18 Agrégée, 30 a., bll. angt., an entrep. depuis 09/90 tr. dynemique. excel. sene rédec. et communic., qual. analyse et synthèse, ch. à investir se motivation et ses capacifis de poste à potentiel évolutif. Etud. tres prop.

T. ap. 18 h 30 : 42-41-17-53 L'AGENDA

Artisans

RENNES

23 et 24 MARS 1991
8º BOURSE
EXPOSITION-VENTE
MenteraldX
ET FOSSILES
SALLE DES CONGRÉS
27, bd Soffering
de 9 h/19 h sens interruption

Vidéo

Vacances

Tourisme

Loisirs

à la semaine. Vus mer, 200 m pisge. TEL 94-96-83-45

GRAU-DU-ROI (30)
Part loue STUDIO INGÉ-PEND. pour couple 1 enft, plain-pied, avec pett jardin, tt contt. Coin cabine, 100 m plage, ts commerces très proches. Coin très ogrésble. Juillet 5 000 F. Tel. eu (18) 75-56-55-38

**HOME O'ENFANTS** 

DUME U ENFANIS

Du 21 avril au 11 mis.

Haut Doubs (900 m str.),
3 h de Paris per TGV, agrément Jeunesse et Sports.

Yes et Liliane accueillent
vas enfants dans une
ancianne farme XVIII-,
confort, rénow, au milieu
des forbis et des pliturages.

Accueil limité à 14 enfis,
cuis, seine et équilibrée,
chore 2 ou 3 avec sdb. wc.
Activités evec moniteur aki
de fond, tennis, jeux, pingpong, nitiat, échecs,
peinture s/boie,
fabrication du pain.

fabrication du pain.
Découverts environnement.
Tanif 12 compris : 1 880 f
semeine per enfant + VTI
sin option.
Tél. : (16) 81-38-12-61.
Le Crên-l'Agneau
La Longeville
25850 MONTBENOIT

automobiles ventes

de 8 à 11 CV A vendre URGENT BMW 3181

Janvier 1989, 18 000 km. Delphine métallieé, toit auvrant élactr., rétros Bur.: 64 58 46 22 Dom.: 30-21-89-51

plus de 16 CV A vendre URGENT

PORSCHE CARRERA 2 Cabriolet, année mod. 90 14 000 km, gris métal.

Options: pont autobio quant, cu' souple, climstissur, elarme. Prix: 415 000 F. Tél.: 48-24-05-81

Société de Coulée Continue de Cuivre, filiale d'Alcatel Cible, nous recherchons



Au sein de notre usine d'une centaine de personnes, rendent compte au contrôleur financier, vous prendrez en charge : • les comptabilités générale et analytique (bilans inclus),

 te reporting.
 l'établissement des déclarations fiscales et sociales. Dans une fonction aux multiples contacts, tant interne qu'externe, vous

Dans une sonction aux mulupes contacts, tall manne qu'externe, vois superviserez une petite équipe et gérerez un autil informatique penormant.

Diplômé de l'enseignement supérieur ou titulaire du DECS, vous avez acquis une première expérience comptable, en cabinet ou dans une entreprise industrielle ou commerciale.

L'expansion de notre groupe peut assurer de réelles opportunités de carrière à un candidat de valeur. Poste à pourvoir aux environs de Compiègne. Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et prétentions, à SCCC, Madame Bachet, 30 rue des Chasses, 92111 Clichy. carrière à un candidat de valeur.

L'IMMOBILIER appartements

Le Monde

achats

Rech. URGENT 100 a 120 m² Paris préf. 5°, 6°, 7°, 14°, 15°, 16°, 12°, 9°. PAIE CPT. 48-73-48-07.

locaux

commerciaux

appartements ventes

7° arrdt ) ST-DOMINIOUE - MALAR 4 P. Nauf, Grand standing. 6 sec., perk. 47-83-52-74 locations

non meublées demandes Paris MASTER GROUP

recherche appta videa ou moublée du studio au 7 P. POUR CADRES, DIRIGEANTS DE SOCIETÉS ET BANQUES 47, rue Vanegu, Paris-7 TEL.: 42-22-24-88 EMBASSY SERVICE 8, av. de Messine, 75008 Paris, recherche APPARTEMENTS DE GRANDE CLASSE VEDES OU MEUBLES

inventeur d'un support pho-tographique neuveau pour merché grand public, vend pour mison financière mar-que, modèles déposés et HOTELS PARTIC. PARIS T. (1) 45-62-30-00

Locations BOURG-LA-REINE Centre ville, local 104 m². 1" ét. au. asc. B 000 F mens. - 47-02-24-24

capitaux propositions commerciales

BAC. 47-04-79-01

**VOTRE SIEGE SOCIAL** A L'ÉTOILE 16° CHAMPS-ÉLYSÉES ou AVENUE VICTOR-HUGO Burz, sacrét., tál., táles., tox. Domicil.; 170 à 390 F/M. CEDES 47-23-84-21.

and the second of the

## MARCHÉS FINANCIERS

PARIS, 18 mars

Nouvelle baisse

Nouveau recul des valeurs fren-caises pour la première adance de la semaine. Dès l'ouverture, elles s'établassaient en retrait de 0,94 % sur leur précédants clôture at devalent par la suite se maintenir à ces riveaux. Peu avant midi, la baisse avoisimait 1 %. En début d'après-mid. l'indice CAC 40 s'ins-crivait soujours dens la rouge, aban-donnant 1,12 %. Plus tard dans la journée, avant que ne débutent lec transactions à Wall Street, l'Indica-teur de la place parlaienne accusait un retard de 1,28 %.

Seton les professionnels,

effaires.

Les boursiers attendent aussi la publication, dans les jours qui viennent, d'importantes statistiques en provenance des Elate-Unia, notamment l'inflation, mardi, et la commerce extérieur, mercredi. Notons aucai pour cetta journée, la vive progresaion du chiller, qui s'est échangé eu fixing à 5,5115 F, c'appéciant ainsi de près de 2 % par rapport au fixing de vendredi. Sur le marché de l'or, le lingat gegnait 500 F à 63 900 F, en revanche le napoléon perdait 4 F à 376 F.

Ordres boursiers téléphonés :

la COB rappelle les règles

Dans son bulletin de février, la

Dans son bulletin de février, la Commission des opérations de Bourse (COB) rappelle quelques règles à respecter pour éviter les contestations quand des épargnants pessent des ordres de bourse par idléphone. L'ebsence de confirmation écrite, abserve le COB, entraîte des désaccords sur les modelliés d'exécution. Elle conseille donc aux intéressés de confirmer leurs ordres, qui devront stipuler le sens de l'apération (echat ou vente), le désignation ou les caractéristiques de la valeur, le nombre de titree à négocier, le durée de validité, et éventuellement la limite de cours. Cette confirmation devra comporter la date et l'heure de l'ordre, pour éviter une double exécution de l'ordre.

La COB aborde ausei la ques-lion des droits de garde facturés pour des titres dant le prix est quasi-nul, que ceux-ci ne soient plus cotés ou d'une valeur proche de zéro. Ce problàme eurvient quand une eureprise en dépôt de

judiciaira, incapable de liquider ses titres, la porteur doit attendre que l'action de la société liquidée soit déclerée sens valeur. Came à in, est anumise à procédu

soit déclerée sens valeur. Custa à cette seule condition qua la Sicovam (Société Interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilièree) peut rayer ces titres de son livre de compte. Ses edhérents n'ont plua qu'à en feire autent.

Après cinq années de forte croissance

## La chimie française a connu un net ralentissement en 1990

Après cinq belles anoées, doot les deux dernières ont même été superbes, l'industrie chimique française o'a enregistré en 1990 qu'uoe croissaoce assez médiocre, de 2,4 % (+6,5 % pour 1989 et 6,2 % pour 1988), à peioe supérieure à celle de la production iodustrielle (+2 %). Et du feit même de la baisse des prix, son chiffre d'affaires (350 milliards de francs) n'e pas varié d'une année à l'aulte. Le ralentissement de l'artil'autre. Le ralentissement de l'actil'aulre. Le ralentissement de l'activité n'a pas été sensible qu'en
Fraoce, puisque, en moyenne,
d'après les statistiques provisoires
communiquées par l'Uoioo des
industries chimiques (UIC), le taux
de croissance moyen de la cbimie
européenoe a été de 2 %. Il a été
de cet ordre de grandeur en Allemagne, quasiment égal à zéro en
Grande-Bretagne et de 5,5 % eo
Belgique. La chimie américaine n'a
pas feit miaux (+2 % également). pas feit miaux (+2 % également).

Comme d'habitude, les situa-tions oot été fort différentes sui-vaot les secteurs d'activité. Aiosi, l'activité a diminué de 2,1 % dans la chimie minérale et de 1,1 % dans la chimie organique (pétrochimie, matieres plastiques). En revanche, elle a encore augmente de façon assez significative dans la parachimie (peintures, joiots pour bâtiments, produits lessiviels, cosmétiques) et très rapidement dans la pharmacie (+8,9 %).

Comme toutes les autres industries, la chimie a pâti du raleotisse-ment général da l'expansion aux Etats-Unis et dans une granda partie de l'Europe. Mais, a précisé M. Jean-Claude Achille, président de l'UIC, « deux outres phénomènes ont occentué ce mouvement ; d'une part, lo boisse du dollor (-15 % par ropport ou fronc sur l'ensemble de 1990) et oussi celle du yen, qui ont contribué ou recul des exportations dans leurs zones respectives et ont amputé les résultots financiers des entreprises produisont dans ces zones; d'outre part, lo crise du Golfe, qui o forte-ment renchéri les couts de certoines motières premières ou second

semestre ». Bref, d'une façon géoérale, le ciel a recommencé à se couvrir sur l'iodustria chimique française. Comme il se doit, la reotabilité des groupes a haissé avec un ratio (résultats après impôts sur chiffie d'affaires) tombé de 5,5 % eo 1989 à tout juste 4 %. Ce qui n'a pas empêché l'investissement iodustriel de eootinuer à augmenter, pour atteiodre 23 milliards de francs (+15 %), ce qui porte le total des sommes consacrées à cet effet depuis 1980 à 164,05 milliards de francs. Cele étant, tout o'a pas été gris. L'excédent commercial tradi-tioooel da la chimie a certes bien baissé (-20,5 %), meis e tout da même atteiot 17,4 milliards de

Pour 1991, M. Acbille retient, avec le prolongement des récessioos eméricaine et britaooique, mais aussi à cause de la baisse du dollat, des perspectives passahle-ment assombries pour l'Europe de l'Ouest. Yu le volatilité des marchés et le caractère très psychologique des comportements, le prési-dent de l'UIC pense qu'uoe reprise dent de l'UIC pense qu'uoe reprise ne maoquera pas d'iotervenir. « Il poraît donc assez sage de prévoir une poursuite de lo croissance de notre industrie, ò un niveou modeste toutefois, de l'ordre de 2 %, donc un peu inférieur à celui ottendu pour le produit intérieur brut. Lo France se maintiendrair brut. Lo France se maintiendrait oinsi dans lo moyenne prévue pour l'octivité des chimies européennes.»

 Franchises voyageurs aux frontières. - Uo relèvement de 50 % des franchises pourrait être décidé ce lundi 18 mars à Bruxelles sur les marchandises que les voyageurs peuvent passer hors taxes lorsqo'ils traverseot uoe frootière séparaot deux pays de la CEE. Ce relèvemeot pourrait ioterveoir avaot l'été. Les franchises soot actuellement fixées à 390 écus

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

# Eparcic

La Sicav monétaire des Trésoriers

Comptes de l'exercice 1990 clos le 28.12.1990 approuvés par le Conseil d'Administration du 04.03.1991 présidé par M. Pierre BOUTELLIER. Actif net au 28.12.1990 : F 8.567.463.896,61

en progression de 33,45 % sur l'exercice. Valeur liquidative au 27.02.1991 : F 3.205,33 Performance 1990: + 9,96 % (Valeur du TMP sur la période : 9,9533 %).

Consultez les valeurs liquidatives de nos Sicav et FCP sur Minitel 36.15 code ASSOCIC.

**GROUPE CIC** 

di)



### PROGRESSION REGULIERE DU RESULTAT

Le conseil d'administration de LA HENIN VIE, Compagnie d'Assurance sur la Vie, réuni le 11 mars 1991 sous la présidence de Monsieur Philippe PONTET, a arrêté le bilan et les comptes de l'année 1990.

ACTIVITE: Après plusieurs années de progression très dynamique (+60,5% en 1989 et +44,9% en 1988) la production de primes nouvelles recueillies par LA HENIN VIE -1.123,9 millions de francs- a connu une légère érosion (-8.4%) qui a surtout touché les bons de capitalisation affectés par une modification des règles fiscales.

La distribution de contrats d'Epargne Retraite progresse, en revanche, de l'açon satisfaisante (+27%) en atteignant 764 millions de francs.

Le montant des réserves techniques de LA HENIN VIE a continué sa croissance en atteignant 4,323 millions de francs

RESULTATS: Le bénéfice net ressort à 23,1 millions de francs en progression de 9,7%. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un

dividende de 19 francs par action assorti d'un avoir fiscal de

L'activité satisfaisante enregistrée depuis le début de l'année permet d'envisager une nouvelle progression des résultats en

#### LES INDICES HEBDOMADAIRES **DE LA BOURSE DE PARIS**

INSTITUT HATIONAL DE LA STATISTIQUE

8-3-81 18-3-81

Selon les professionnels, le mar-ché parisien est pratiquement è con véritable prix. Cette phase d'atten-tisme observée par les boursiers est compréhensible à bian das égarde : lea cours ont beaucoup monté depuis le début de l'arinéa, environ 17 % de heusse, une pause s'avérait nécessaire. Base 100 : 28 décen S'averat nécessairs.

O'autre part, la baisse des taux, tant attendue en France, et qui semblait retardée par la faiblasse du franc, est melgré tout intervenue lors de l'appei d'affre de la Banque de France, l'institut d'émission à en effet baissé son taux d'un quart de point, passant ainei de 9,25 % à 9 %, son taux de prise en pension demeurant inchangé à 10 %.

Certa balaca et de transpuldinais.

Base 100 en 1972 Base 100 : 31 décembre 1980 Cente baisse n'eut qua pau d'inci-dence sur le tendance, lan profes-sionnels l'eyant déjà inscrite dens les cours. Le marché est donc dens une phase de consolidation, et l'ap-proche de la liquidation mansuelle, pour le terme boursier de mars, qui doit inlervenir mercredi, n'a rien fair pour accélérer le courent des effaires. 

COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

Base 100 : 31 décembre 1981

#### TOKYO, 18 mars

'Au-dessus des 27 000 points

Au-dessus des 27 000 points

Pour le première fois depuis le 16 août 1990, le Kabuto-cho est rapessé lundi eu-deseus de la barre dee 27 000 points de l'indice Nikkei. Une première tentative vendredi dernier avelt échoué. La seconde e été la bonne. Un inetent paurtant, les boursiers nippone ant eru qu'un trolsième essal serait nécessaire. De feit, eprès evoir etteint en fin de matinée la cote 27 256,92, le ihermamètre du merché evait commencé per redescendre. Ouelquee echets de dernièra minute ant finelement réussi à bloquer le mereure à 27 '148,91, soit à 303,81 points (+ 1,13 %) au-dessus de son niveau précédem.

au-desus de son niveau précédent.

A en cruire les epécielistes, l'humeur n'était pes touvefois à l'enthouslasme. Même el l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt reste entier, la situation économique du pays, marquée per un net ralentissement d'activilé, commence à inquiéter. Les boursiers japonals se posent aussi des questions sur l'étet de l'Union soviétique. Dans l'immédiet, la Bourse tokyote n'a plus souffert des ventes réalisées par lee institutionnels à la fin de l'année fiscale.

| VALEURS              | Cours du<br>15 mars                                                       | Cours du<br>18 mars                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aleai<br>Bridgestone | 800<br>1 130<br>1 620<br>2 650<br>1 580<br>1 840<br>820<br>6 980<br>1 950 | 791<br>1 140<br>1 630<br>2 700<br>1 510<br>1 850<br>821<br>6 850<br>1 960 |

## FAITS ET RÉSULTATS

Forte baisse du résultat net de Pout-à-Mousson SA ea 1990. – Le résultat net consolidé du groupe Pool-à-Mousson SA a fortement baissé en 1990, à 350 millions de francs en 1989. Ce recul est le conséquence de la cession de deux filiales (SADEFA, fooderie aotomobile et GRt-SAPAG, robinetterie iodustrielle), qui n'entraloé « une baisse des ventes du groupe et une moins-value » celon un commuoiqué du graupe. Le chiffre d'affaires cansolidé s'est établi à 8,436 milliards de francs, contre 2,948 milliards de francs des ventes do groupe. Le résultat courant, pour sa part, est passé de 794 millions de francs eo 1989 à 757 millions. La société mère. Pont-à-Mousson SA, e réalisé uo chiffre d'affaires stable, à près de 4 milliards de francs, dont 43 % à l'exportatioo, et uo bénéfice net de 201 millions de francs. Le conseil d'admioistration de Pont-à-Mousson SA proposera à l'assemblée générale des netioonaires, convoquée pour le 15 mai, le verseenent d'un dividende net de 35 F par action, ouvrant droit à un evoir fiscal de 17,50 F.

evoir fiscal de 17,50 F.

Le groupe britansique Sears offre 165 millions de livres eux netinnaaires de Grattan. — Le groupe de distribuion britannique Sears (filiale de l'eméricain Sears, Roebuck & Co.] vicat de renchetir son offre pour la prise de contrôle de la société de vente par correspondance Grattan, filiale des magasios d'habillement Next (le Monde du 6 mars), eo la portant de 150 à 165 millians de livres sterliog (1,6 millians de francs environ). Le groupe da distribution allemand Otto Versaod avait uo mois plus tôt offert 140 millions da livres, qu'il avait depuis porté à 150.

L'Europe, premier marché de Sony. - Le marché européen (CEE) a dépassé celui des Etats-Uois ao

cours du dernier trimestre de 1990 comme première source de reveaus pour la firme japonaise d'électronique grand publie Sony. Les ventes de Sooy onl ainsi nettement plus progressé dans la CEE (+ 37 % par rapport au dernier trimestre de 1989) pour etteindre 2,2 mittiards de dollars. En même temps, le chiffre d'affaires de Sony eux Etats-Unis augmentait plus faiblement (+ 8,8 %) à 2,06 milliards de dollars, passant même après le marché japonais (2,08 milliards de dollars, passant même après le marché japonais (2,08 milliards de dollars, + 1,8 %). Les veotes de Sony à l'étraoger passeot par ses exportations mais aussi par ses unités de production installées eux Etats-Uois (quatre usioes) et co Europe (huit usines) qui fabriquent disques compacts, téléviseurs, camescopes, cassettes.

compacts, téléviseurs, camescopes, cassettes.

O Goodyear amannee I 100 Riceaciements. — La firme américaine Goodyear Tire aod Rubber, deuxième febricant mondiel de paeus, va procéder à I 100 liceociements de salariés et resserrer son conseil de direction, une mesure prise par anticipation des résultats déficitaires pour le premier trimestre de 1991. Ces suppressions d'emplois foot partie d'un programme de restructuration antérienr, qui prévoynit en total 3 000 réductions de postes, e précisé le groupe dans un commoniqué. Les changements touchant les échelons les plus élevés de la direction de Goodyear se traduiront par la suppression de deux postes de directeurs généraux. Goodyear prévoit une perte au premier trimestre 1991 et ce avant même de prendre en compte ln conetitutinn d'une provisino. En 1990, Goodyear a dégagé un bénéfice net de 20,9 millions de doilars sur un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de doilars. Goodyear et l'ensemble des fabricants de paeumatiques traversent une période difficile, frapnés de cants de paemaliques traversent une période difficile, frappés de pleio fouet par la récession et la crise da l'automobile.

## **PARIS**

| Second marché (stiection) |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| VALEURS                   | Cours<br>préc.                                                                                                                                                          | Dernier<br>cours                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cours<br>préc.                                                                                                                                                                                      | Demier<br>cours                                                                                                                                |  |  |  |
| Alcasal Cibies            | 3656<br>286<br>105<br>173<br>876<br>390<br>205<br>1020<br>486<br>642<br>178<br>325<br>900<br>284<br>855<br>285<br>485<br>895<br>279<br>1086<br>415<br>148<br>230<br>350 | 3638<br>2295<br><br>1699<br><br>387 50<br>210<br>1040<br>489<br>531<br>178<br>330<br>900<br>277<br>869<br>262 60 0<br>483<br>891<br>397<br>277<br>1068<br>403<br>150 | Gaintoli  LC.C.  DIA  Idianova  Idianova  Idianova  Idianova  Idianova  Idianova  Idianova  Idianova  Marra Comra  Molez  Olivetti Logabaz  Presbourg  Presbourg  Publ Filipacchi  Razel  Rhone Alp Ece (Ly)  Sellact irvest (Ly)  Sellact irvest (Ly)  Sopra  Thermador H. (Ly)  Unilog  Vial et Cia  Y. St-Laurect Groupe | 1020<br>251 42<br>301 60<br>137 10<br>839<br>108 30<br>292 50<br>98<br>165<br>123 50<br>590<br>83<br>390 20<br>690<br>294<br>172<br>97 90<br>480<br>166 10<br>261 60<br>262 30<br>203<br>112<br>850 | 990<br>251 50<br>292 70<br>138<br>529<br>108 20<br>233 50<br>101<br>159<br><br>598<br>84 86<br>337<br>670<br>294<br>171 90<br>97 90<br>480<br> |  |  |  |

MATIF. Nombre de contrats : 67 387. **ÉCHÉANCES** 

|               | Mars 91          | Jzi         | n 91         | Sept. 91         |  |
|---------------|------------------|-------------|--------------|------------------|--|
| ernier        | 105,56<br>195,66 | 18          | 6,12<br>6,28 | 196,14<br>196,28 |  |
|               | Options          | sur notions | el .         |                  |  |
| IX D'EXERCICE | OPTIONS          | D'ACHAT     | OPTIONS      | DE VENTE         |  |
|               | Juin 91          | Sept. 91    |              | : Sept. 91       |  |
| 106           | 1,19             | _           | 1.02         | - 5551. 77       |  |
|               |                  |             |              |                  |  |

|                | CAC 40 A TERME |
|----------------|----------------|
| olume : B 729. | (MATE)         |

CHANGES

Dollar: 5,5115 1 Le dollar poursuivait son ascen-sion à 5.5115 F. lundi au fixing, contre 5.4395 F à la clòture des échanges interbencaires de ven-dredi et 5,4095 F su fixing du même jour. Aoparavant, à Tokyo, le billet vert terminait en hausse, progressant de 1,40 yen, à 137,65 yens malgré, une interven-tion limitée de la Benque du Japon.

COURS

FRANCFORT 15 mars 18 mars Dollar (ca DM) ... 1,5837/40 1,6147/20 15 mars 18 mars Dollar (ca yeas). 136,25 137,65

MARCHÉ MONÉTAIRE (cifcts privés) Paris (18 mars) ...... 9 3/16-9 3/16% New-York (15 mars)...

|   | BOURSES                |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| S | (INSEE, base 100 : 28- |  |  |  |  |  |  |

1 862 1 848

11

ላ

12-901 118,70 Valents françaines ... 118,70 Valents étrangères ... 110,90 (SBF, base 100 : 31-12-81) 117,70 Indice général CAC 478,14 483,30 (SBF, base 1000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ..... 1816,81 1800,49

NEW-YORK (Indica Dow Jor 2 952,23 2 948,27 LONDRES (Indice e Financial Times ») 15 mars 2 494,20 1 998,50 1 45,80 1 45,60 84,45 84,5 Mines d'or .... Fonds d'Etat. FRANCFORT

1 576,55 1 570,55 TOKYO Nikkel Dow Jones 26 843,10 27 146,91 Indice général 2 008,95 2 028,85

## LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                                  | bas                                                                                    |                                                                                         |                                                                      | COURS DU JOUR UN MORS                                          |                                                      | MOIS .                                                                   | SIX MOIS                                                         |                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <u> </u>                                                         |                                                                                        | +baut                                                                                   | Rep.+                                                                | ou dép                                                         | Bep.+                                                | ozdio                                                                    | Rep. +                                                           | ordin -                                                                    |  |
| 5 can. 4<br>Yea (100) - 3<br>OM - 3<br>Florin 3<br>FB (100) - 10 | 3,4690<br>1,7240<br>1,973t<br>3,4054<br>3,0224<br>6,5277<br>3,9317<br>4,5651<br>9,9618 | 5,4740<br>4,7324<br>3,9796<br>3,4106<br>3,0268<br>16,5528<br>3,9381<br>4,573t<br>9,9764 | + 144<br>- 22<br>+ 2t<br>- 2<br>- 7<br>- 39<br>+ 5<br>- 146<br>- 297 | + 154<br>- 2<br>+ 40<br>+ 15<br>+ 10<br>+ 115<br>- 20<br>- 246 | - 56<br>+ 55<br>- 1<br>- 5<br>- 117<br>+ 22<br>- 263 | + 295<br>- 11<br>+ 87<br>+ 22<br>+ 17<br>+ 116<br>+ 48<br>- 172<br>- 409 | + 780<br>- 64<br>+ 282<br>+ 11<br>+ 5<br>- 138<br>+ 163<br>- 645 | + 840<br>+ 18<br>+ 354<br>+ 68<br>+ 59<br>+ 333<br>+ 225<br>- 498<br>- 915 |  |

|        | LA                                                                  | UX                                                                   | ES E                                                          | UROI                                                                             | NON                                            | VAIES                                                                             | 3                                                                        |                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ E-U | 5 15/16<br>8 15/16<br>9 1/8<br>11<br>13 1/4<br>9 1/8<br>0rs pretign | 8 3/16<br>8 1/4<br>9 1/16<br>9 1/4<br>9 5/8<br>12<br>13 1/2<br>9 3/8 | 6 U4<br>8 U2<br>9 1/4<br>8 5/8<br>11 3/4<br>12 7/16<br>9 3/16 | 6 3/8<br>8 5/8<br>9 1/8<br>9 1/3<br>9 1/2<br>8 34<br>12 1/4<br>12 9/16<br>9 5/16 | 6 U4<br>8 U4<br>9<br>9 5/16<br>8 5/8<br>11 3/4 | 6 3/8<br>8 3/8<br>9 1/8<br>9 1/8<br>9 9/16<br>8 3/4<br>12 1/4<br>12 5/16<br>9 3/8 | 6 3/8<br>7 IV/16<br>9<br>9 5/16<br>8 3/16<br>11 3/4<br>11 9/16<br>9 5/16 | 6 1/2<br>7 13/16<br>9 1/8<br>9 1/8<br>9 9/16<br>8 5/16<br>12 1/4<br>11 13/16<br>9 7/16 |



CHEN

ANPEL.

op for the said UAT SEE FRANCE CHICAGO THE MARK 200 PTT 11.2% (8.35) OF 10 304.88 DIA 10 THE OR Spent BOOK CMS Same SOUTH DE TUSS OF !! OK 1422 4000K OF 95 # CON HE SON AND AND CHARGE FOR THE MOD 201 Acatel & Speec 30 Theorem or 9.2% SE

Actions -1475 E IAP Interfero

CEGF Franci MARCHE OFFICEL

Cote des Cla CONTRACT U.



- Le Monde • Mardi 19 mars 1991 29

# MARCHÉS FINANCIERS

| <b>BOURSE DU 18 M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARS                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | Cours relevés à 13 h 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corapen- Senion VALEURS Cours Premier Deceler % cours +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | glement me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nsuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compan-<br>sation VALE                                                               | URS Cours Premier Demier K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S884   CAE 3s.   3910   S26   S27   S27   S28   S28  | ARS Cours Pourier Deceier 5 Competing Cours cours +- sales | en VALEURS Coms Premier Su<br>polesid. Coms c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ergier K Compen-<br>tress +- Serge VALBURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta Premier Dernier % 38 Scho Say<br>pricid. conts + 123 Shameler.<br>175 Gresson. | 47 30 47 50 47 90 + 1 77<br>211 50 211 20 211 20 - 0 14<br>202 199 50 199 90 - 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1420   Fernal T.P.   1398   1375   1375   1404   255   Cpt Earny   1500   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   1505   150 | 1200                                                       | Albor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 396   10   -0   81   1410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1955                                                                                 | 308 311 311 +09 187 3520 3590 3590 +08 1895 1890 1890 -02 37450 20550 30590 +18 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 333 385 -05 385 335 385 -05 385 335 385 -05 385 335 385 -05 385 335 385 -05 385 325 325 -04 335 325 325 -04 335 325 325 -04 335 325 325 -04 335 325 325 -04 335 325 325 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 -05 335 0 |
| 106 Codes 110 109 90 100 10 - 173 725 (45m) 570 Color 540 540 536 - 074 2420 (4sh Met.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 725 718 718 -136 1750<br>2800 2880 2800 280                | 6AT 1730   1730   17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 10 -102 18 Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 265 246 246 +0.41 124 Yarasouch<br>1780 1780 1780 164 Zasbe Cop<br>(softection)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALEURS % du VALEURS Den con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALCINO                                                    | VALEURS Cours Derrier<br>préc. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | echert VALEURS Emission Rachet Freis incl. net                                       | VALEURS Emission Rectart<br>Frais Incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Belgloue (100 FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Optorg                                                     | ### Parties   Parties   Parties   Parties   ### Parties   Parties   Parties   ### Parties   Parties   Parties   ### Parties   Parties   Parties   ### Partie | Agricum Agricu | 212   14                                                                             | Procession   Pro  |

ND IN

## Dialogue de sourds entre M. Rocard et les partisans de Télé-Free-DOM

SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION de notre envoyé spécial

lis ne se sont pas compris. D'ailleurs, ils ne se sont pas parlé. Et même s'ils s'étaient parlé, ils ne se seraient probablement pas compris. Au cours de son voyage à la Réunion (lire page 9), M. Rocard n'avait rien à annoncer. Rien, en tout cas, susceptible de satisfaire l'attente des auditeurs de Télé-Free-DOM, sans doute peu intèresses per les quelques éléments de réponse fournis par M. Rocard : le prentier ministre a indique que le cahier des charges de RFO sera révisé, après consultation des élus des DOM-TOM. Une nouvelle chaîne privée, Antenne Réunion, soutenue par des industriels de l'île, devait commencer à émettre

ce lundi 18 mars. Elle a reçu la bénédiction du CSA, et partagera ultérieurement son canal avec la chaîoe cryptée Canal Réunion. M. Rocard a évoqué, comme l'avait sail le CSA, la possibilité de voir lancer un nouvel appel à candidatures pour une autre chaîne privée. Mais rien ne dit que Télé-Free-DOM bénéficiera cette fois de l'autorisation du CSA. Bref, bien peu de choses par rapport à la levée de l'interdiction de Télé-Free-DOM que réclemoient les partisans de M. Sudre.

M. Sudre lui-même aurait bien voulu être reçu per le premier ministre. Mais M. Rocard a affirmé qu'au cours de ses voyages, il ne reçoit « jomois, jamais » sous la pression. « Il n'y a pas de précédent », a-t-il insisté. En outre,

envie de renforcer le côté médiatique du personnage. Mais il était acquis que M. Sudre serait reçu par M. Jean-Fraoçois Morle, consciller du premier ministre chargé des DOM-TOM, peut-être même par M. Louis Le Peosec, ministre des DOM-TOM. Cela dépendait, en fait, de l'attitude de M. Sudre et de ses partisans, aujourd'hui divisés, semble-t-il, en modérés et radicaux. Comme les violences ont rapris pendant la visite du chef du gouvernement, le dirigeant de Radio-Free-DOM n'a pas cu droit au ministre, mais seu-lement nu conseiller. De toute fecon, précise-t-on de source gouvernementale, il s'esi agi d'un dialogue de sourds, sans utilité évi-

crés au tourisme et à la photogra-

La presse de programmes de telévision renforee son poida dans le secteur des magazines. Sa quin-zaine de titres présente, il est vrai,

un moindre coùl d'echat puisque le prix moyen est de 5,67 francs. En 1990, elle a augmenté ses ventes de 2,4 % et son chiffre d'affaires de

7 %. Les guides de programmes comme Télé Z, Télé 7 Vidéo, Télé

K7 profitent plus de cette hausse

que les magazines comme Télé-rama, Télé-Poche, Télè-Loisirs, etc. Dans la mode-santé, le recul s'est évanoui et les chiffres de 90 crédi-tent les magazines féminins de ce

secteur - et notamment ceux qui se

Mogozine, Top Santé, elc., au déltiment des titres de mode comme Elle, Morie-France, etc., – d'un accroissement de 1,9 % des ventes et de 3,9 % de leut chiffre d'affaires.

consacrent à la santé comme Santé

phie font davantage grisc mine.

Les producteurs

de spots publicitaires

dans l'attente

d'un second souffle

films publicitaires pour la télévi-sion est à son plus bas niveau

Selon le Syndicat français des pro-ducteurs de films publicitaires

(SPFP), qui vient de publier son étude de marché 1990, la produc-tion de spots tourne autoor de

1000 films, soit un niveau proche

de celui de 1988, année noire entre de celui de 1988, année noire entre toutes puisqu'elle enregistrait une baisse de 20 % par rapport à 1987 (le Monde radio-télévision daté 5-6 août 1990). Et ce alors que le marché de l'achat d'espaces à la télévision a augmenté de 10 % en 1990.

Cette faiblesse dans la produc-tion aligne la France sur des pays comme la Grèce ou le Danemark et la place ioin dernière la Grande-Bretagne qui offrait en 1990 quel-que 4 500 nouvelles réalisations publicitaires (eu lieo de 7 000 en 1958, il est vrai). Les producteurs

reprochent aux annonceurs et aux

agences de diffuser des spots

anciens, souvent redécoupés en formats plus courts. Mais ils out

aussi d'outres griefs : alors qu'ils soot une centaine de maisons de production à se disputer les

1000 bndgets annuels, leurs projets soot épluchés par des «cost-controllers» (contrôleurs de gestion) qui «veulent absolument faire baisser les coûts au mépris de la créativité ». Selon les producteurs,

cette tendance à l'économie se tra-

duirait par une plus grando médio-crité de la qualité des spots et ali-menterait la publiphobie des

Eofio, les producteurs se plai-

gnent aussi du recours des annon-

ceurs et des agences à des sociétés

de productioo étrangères et notam-ment britanniques, ce qui mettrait en péril toute la chaîne française

de l'iodustric du spot, des labora-toires de développement aux stu-dios de tonrnage, des techoiciens

aux comédiens. «Si on ne foit pas

confiance à la production française, elle risque de ne plus figurer aux palmarès des prix internationaux»,

noto M. Jacques Arnaod, président du SPFP et dirigeant de la société de production-Franco-American.

Mais le président du SPFP estime que les producteurs doivent aussi veiller à de meilleurs rapports qua-

lité-prix, en admettant « que les

coûts ont souvent été disproportion-nés par rapport à la qualité des scripts des films ». A l'borizon 93,

la SPFP qui est à l'origine d'une fédération européenne des produc-teurs de spots (CFP-EEC) au sein de laquelle sont discutées harmoni-

satioo des devis et rédaction com-

mune des documents servant à la réalisation, estime qu'il revient aux

agences de les aider à affronter la

coocurrence : « Elles doivent nous

emmener à la conquête des mar-

chés extérieurs et non faire travail-

téléspectateurs.

En France, la production des

Les chiffres des NMPP sur la vente en kiosques en 1990

## L'embellie de la presse profite surtout aux magazines

dépit d'un second semestre dopé

Après une année 1989 particuliètement motne, la vente en kiosques de la presse a bénéficié d'une cettaine embellie, qui n'empêche pes les zones d'ombre. Les Nouvelles Messageries do la presse parisienne (NMPP), principal organismo de distribution de la presse en France grâce à ses 36 000 points de vento diffusant 2 500 titres, indiquent que la vente en kiosques des iournaux s'est accrue de 1 % en volume - 1,76 milliard d'exemplaires - et de 4,1 % en valeur -11,33 milliards de francs - par rapport à 1989.

Les NMPP ont réalisé leur étude à partit d'un échantillon de 358 journaux segmentés en dix grandes familles. Elles notent en outre qu'en 1990 leur panoplie s'est enrichie de 96 nouveaux titres (318 journaux ont en effet été lan-cés en 1990 et 222 ont disparu).

En dépit de cette embellie, les Français n'ont que peu dépensé en matière de presse. L'an dernier, le prix de vente moyen des journaux a certes progressé de 3 %, mais cette augmentation est restée inférieure à celle d'autres produits de consommation (3,4 % selon l'indice INSEE). Le cout des journaux telative désaffection qui frappe la presse. Car, eo 1990, toujours scion les NMPP, un ménage achète pout 743 francs de journaux, soit 13.1 % de son budget culture-loisirs, qui ne représente lui-même que moins de 6 % du budget total.

Les disparités entre les différentes familles de la presse témoignent de choix et d'habitudes de lecture particuliers. La presse quotidienne nationale, dont les NMPP font remarquer qu'elle est lue majoritairement (62,9 %) par les habitants de l'Ile-de-Francc, est la plus touchèc. L'en dernier, en

bre du tribunal de grande instance

de Paris, présidée par M. Robert Diet, e condamné pour diffama-

tion publique le mensuel Passages, soo directeur, M. Emilo Maiet, et

un collaborateur de la revue à ver-

ser la somme de 30 000 francs, au titre de dommages et intérêts, à M. Pierre Sergeot, membre du

bureau politique du Front natio-

Les poursuites faisaient réfé-

rence à un article intitulé «Le petit coio des idéologues», publié par

Passages dans son numéro d'avril

1990. Il rapportait des propos, attribués à M. Sergeot, décooçant

les joifs et l'immigration. L'inté-

ressé affirmait n'avoir jamais tenu de tels propos et cootestait la rés-

lité do l'eotretien sur lequel ils

assurait détenir un enregistrement

de ces déclarations, mais il ne l'a pas produit à l'audiecce. M' Fraccis Torquem, avocat de Passager, soutenait que c'était à M. Sergent

de prouver qu'il o'avait pas tenu les propos litigieux qui lui étaient

imputés. Considérant que ces

déclarations imaginaires présen-

taient M. Sergent comme auteur de propos « xénophobes et antisé-

mites », le tribunal a donc

condamné Passages, soo directeur

reposaient. L'euteur de l'article

Contestant la réalité d'une interview

M. Sergent gagne un procès contre « Passages »

Dans un jugement rendu lo ct uo collaborateur aux dépens et à 13 février 1991, la première cham-

par l'évolution de la crise du Golfe, le ralentissement de la vente en kiosques des quotidiens nationaux s'est confirmée, Avce 1 335 000 exemplaires vendus par jour, les quotidiens enregistrent une baisse de leur vente au numéro de 1,9 %, soit un chiffre proche de celui de 1989 (moins 1.5 %). Mais les suppléments hebdomadaires des quotidiena (Figaro-Mogazine, France-Soir Magazine, le Monde Rudio-telévision, etc.) font progres-ser les ventes en kiosques de 2,2 %,

Les premiers mois de 1991 puisque, en moyenne, les quotidieus nationaux ont connu une agmentation de leur vente en kiosques de 14 % en moyenne, avec une pointe à 31 % pendant la semaine de déclaration de guerre, selon une enquête menée récemment par l'agence de publicité Young and Rubicam.

Sports et beaux-arts

La presse magazine échappe à la baisse. Un phénomène normal en France, dont la population, avce 354 exemplaires magazines diffusés pour I 000 habitants, détient le ruban bleu eutopéen de ce type de presse, devant la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne el l'Italie. En 1989, pourlant, les magazines avaient vu leur vente chuter légèrement de 0,9 %. L'ensemble des magazines a fait un bond de 1,7 % en volume et de 5,3 % en valeur l'an dernier. Alors que le prix de vente moyen des magazines - 8,65 ftanes - a subi un accroissement proche de celui du coul de la vie (3,5 %). Dans la famille des magazines, les titres consacrés aux loisirs sont ceux qui ont connu la plus forte progression en volume (3 %), notamment les journaux sportifs, qui augmentent leur vente de 22,4 %, et ceux dévolus aux beaux-arts (plus 43,3 %). En revanche, les journaux consa-

la publicatioo, dans cc mensuel,

d'un texte relataot le jugemeot.

M. Maiet a décidé de faire appel.

Passages, sur un terrain similaire, è

M. Jean-Marie Domenach et au

Quotidien de Paris. Dans soo numéro du 14 mai 1990, le Quoti-

dien de Paris avait publié un entre-

tien evec M. Domenach, daos

lequel ce dernier dénonçait le

« racisme fanatique qui caractérise

parfois les antiracistes » et illustrait

son propos en citant « la revue juive Passages », qui avait publié une caricature du Christ « blasphé-

matoire » a ses yeux. Le tribuoal

o'avait pas reconnu de portée dif-

famatoire eux propos de l'es-

sayiste, mais il evait admia qu'ils

étaient « constitutifs, par leur

outrance, d'un dénigrement fautif »,

tout en soulignant que Passages

avait, « pour une grande part, sus-

cité cette violente réaction » de l'in-

M. Domenach ot le Quotidien

avaient été conjointement condam-

nés, le 17 octobre dernier, par juge-

ment du même tribunal de grande instance, présidé par M. Jean-Ma-

rie Coulon, à verser à Passages

I franc de dommages et intérêts.

Ils n'avaient pas fait appel du juge-

Uoe autre affaire avait opposé

nationale et ptogressent de 1,2 % en vente et de 6,4 % en chiffre d'affaires. Mais si la «bande des quatte» (l'Express. le Point, le Nouvel Observateur, l'Evènement selon les titres, se traduisant par des plans de restructuration et des révisions décbirantes.

Enfin, les news inagosines (le Point, l'Express, etc.) et autres pictures mogazines (Paris-Maich) tirent leur épingle du jeu en bénéficiant des fruits de l'actualité inter-ationale et autres par de 1.2 %

du jeudi) voient ses ventes au numéro se stabiliser (0,9 % d'ac-eroissement), les magazines économiques et l'inanciers (l'Expansion, Investir, la Vie française, Mieux-Vivre, ctc.) entrent dans une période de vaches maigres puisque

PROBLÈME Nº 5479

HORIZONTALEMENT

I. Des gens souvent amenés à faire das repas froids. - II. Quand on ne

das repas froids. – II. Quand on ne trouve plus de goût à rien. – III. Un aommet. Bon quend II n'y e rian de cassé. – IV. Une seinte qui mourut en bonne compagnis. Lieu de fouilles. – V. Pratique pour bouchar. – VI. Milleu pour eigrafins. Utille pour celui qui avait beaucoup de boulot. – VII. A fait rougir bien dao fronte. – VIII. Traces qui peuvent être laissées par une bombe. – IX. Etra à la mamella. Un jeu qui revient de loin. – X. En Amérique, Recharché per le drogué. – XI. Pronom. Héroe d'une épopée.

**VERTICALEMENT** 

1. Facteur de division. - 2. Traiter comme da l'orge, Note. - 3. Endroit rempli de moucherone. Peut être arrêté per le pont. - 4. Civinité. Vieille ville. Nom qu'on peut donnet à un rejeton: - 5. En France. Quand il est fin, c'est un bon poulet. - 6. Cui davtait être remplocée. Una grande rudasse. - 7, Sa livre à une oction d'éclet. Parfois suivi du tout. Un élément rodlosctif. - 8. Pouveit être

ment rodioactif. - 8. Pouveit être hygiéniqua à une époque où on svan

du pot. Est souvant un peu triste. -9. Travail qui damende du discerne-

ment. Un paraonnaga à demi légan-

123456789

**MOTS CROISÉS** 

ler des réalisateurs étrangers. »

Solution du problèma nº 5478 **Horizontalement** 1. Héraldieta. Girl. – II. Aléseuaa. Cour. – III. Rets. Cellulaire. – IV. Ivre. La. Tison. – V. Céans. Cèda. Eut. – VI. Osier. Atre. – VII. Burnous. Is. – VIII. Stéatopygle. Pli. – IX. Nulle. Orle. – X. Brasé. Pension. – XI. Upparcut. Ten. - XII. Ripe. Orages. Iso. - XIII. Glu. Cm. Ten. -XIV. Elisabéthain. Pé. - XV. Ré.

Verticalement

1. Haricots. Burgar. - 2. Elèvea. Torpille. - 3. Retraita. Appul. - 4. Assène. Ansée. - 5. Lé. Sr. Tuer. Cap. - 6. Ducs. Boi. Combo. - 7. Ise. Coupleur. Et. - 8. Selle. Rye. Torte. - 9. Ladeng. Ha. - 10. Ecu. Etoila. Etau. - 11. Olt. Rue. Sar. - 12. Grai. Ee. Ost. Inn. - 13. Irisé. Prialt. - 14. Roupillons. Pí. - 15. Lient. Slen. Omet.

**GUY BROUTY** 

Tous les jours du lundi 18 mars au vendredi 22 mars inclus. 9h à 12h/14h à 18h.

HERMES PARIS

24, FAUBOURR ST-HONORÉ, PARIS &

PRÉT-À-PORTER, MARQUUNERIE, CARRÉS, CRAVATES, CANTS, CHAUSSURES, ÉPONGE.

**AGENDA** 

CARNET DU Monde

**Naissances** M. Pierre WILLARD et Mar,
 née Firouzeh GHAZL,
 et Roxane

ont la joie d'annoncer la naissance de

Myriam

Santa-Monica (USA), le 28 février

Mª Marguerite CHESNEL,

ont la donleur de faire part de son décès survenn te 12 mars, dans sa quatre-vingt-dixième année. Les obsèques ont en lieu ce jour au cimetière de Villecresnes (94), à

- Nous apprenons le décès de

Maurice CLERC conseiller général des Yvelines

[Né le 3 mei 1922 à Seint-Claude (Jura), Meo-rice Clarc, ancien responsable des cauves sociales de Chryster-France à Poissy, adjoint (RPR) au maire de Port-Mariy de 1985 à 1971, était conseiller général du cauton de Poissy-Sud depuis 1979.]

 M= Etiense Decroux,
 M. Maximilien Decroux, M= Catherine Decroux, out la tristesse d'annoncer le décès de

M. Etienne DECROUX.

surveno le mardi 12 mars, dans si

Selon la volonté du défunt, l'inhuma tion n en lieu dans l'intimité familiale le vendredi 15 mars 1991.

Cet avis tient lieu de faire-part.

85, avenue Edouard-Vnillant, 92100 Boulogne-Billancourt.

Russell Reynolds Associates, Inc. Les associés Et l'ensemble du personnel de bureau de Paris ont la très grande tristesse de faire part des décès de leurs associés et amis

> Philippe HANROT Not SCRIVENER

survenus le 12 mars 1991

 Le Laboratoire de paléontologie des vertébrés et paléontologie humaine, université Paris-VI, L'Institut de paléontologie, Muséum national d'histoire naturelle,

Le Laboratoire de préhistoire et l'Institut de paléontologie homaine, Muséum national d'histoire naturelle, La Chaire de paléoanthropologie et de préhistoire, Collège de France. Le Laboratoire de paléontologie des vertébrés et paléontologie humaine, université de Poitiers, Le Laboratoire d'anthropologie, uni-

versité de Bordeaux-I, Le Laboratoire de paléontologie.

EPHE Montpellier,
EPHE Montpellier,
Le Laboratoire de paléontologie et
sédimentologie, université Louis-Pasteur, Strasbourg,
Le Laboratoire de géologie do Quaternaire, CNRS, université de Marseille

ont le profoode tristesse de faire part du décès de

M. Jean PIVETEAU. membre de l'Institut,

survenn à Paris, le 7 mars 1991.

(Le Monde du 9 mars 1991.)

- Lyon, Tarare.

M= Olivier Rengud, née Chantal Richaud, rée Chantal Richaud, Et ses fils, Frédéric, Benjamin,

M. et M- Jean Renaud Mes Angèle Richaud, Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-acturs, neveux, nièces, oncles, tantes,

Parents Et alliés, ont la douleur de faire part du décès accidentel, à l'âge de quarante-huit ans,

avocat à la cour, membre du conseil de l'ordre.

M. Olivier RENAUD.

La messe de funérailles sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Lyon, le mardi 19 mars 1991, à 9 heures, suivie de nation au cimetière de Tarare, vers 11 h 30.

Condoléances sur registres.

- M= Arlette Ringuet, Les familles Leroy, Dintilhac, Bouhier, Pradel-Cagan, ont la douleur de faire part du décès de

M. Pierre RINGUET. survenu le 13 mars 1991, dons sa

L'incinération aura lieu le mnrdi 19 mnrs, à 15 h 30, au cimetière du

Ni fleurs ni couroones, les remplacer par des dons au profit d'Amnesty Inter-

- Locie Soboul, Et Denis Pavier, Et toute la famille, ont la douleur de faire part du décès du docteur Irène SOBOUL,

survenn, le 16 mars 1991, à Paris. L'inhumation aura lien le jeudi 21 mars, à 14 h 15, au cissetière du Père-Lachaise.

. M= Paule Steiner. son épouse, Théo. Stany, David, Benjamin,

ses enfants, M- Blanche Ephralm, Me Marthe Steiner,

ont la tristesse de faire part du décès, survenu le 15 mars 1991, de M. Hugues STEINER.

ancien déponé, chevalier de la Légion d'ho

Les membres du Cercle Bernard ont la tristesse d'annoncer le décès de

ancien déporté à Auschwitz chevalier de la Légion d'houneur,

Les obsèques auront tieu au cime-tière de Pantin.

**Anniversaires** 

Léon CELLIER en ce quinzième anniversaire de sa :

- Le 17 mars 1987, disperaissait le général Pierre DELPECH.

Ceux qui ont connu et simé cet homme à la personnalité si atlachante auront une affectueuse pensée en ce

- Pour le premier anniversaire de la

Corinne FOURDREN-REICHARITT.

Son mari. Ses enfants, Sa famille,

ndent une pensée à tous ceux qui l'oot aimée, estimée et sont restés fidèles à son souvenir.

- Il y a dix ans, le 19 mars 1981. Guy de SERRES JUSTINIAC.

Que ceux qui l'ont connu et aimé ne - Il y a un an, le 15 mars 1990.

François RAPINAT

nous quittait. Ceux qui l'ont connu et aimé se sou-

- II y a quatre ans

Maximilien SCHEININGER

nous quittait. Ses amis se souviennent.

- Nancy.

Pour ce cinquième anniversaire de sa disparition, pensons à

François-Frédéric

et à son père.

Claude SOURDIVE Sa famille et ses amis.

Communications diverses

An cours d'un dîner donné le 14 mars chez Lanrent, M. Jacques Gaudouin, préfet, a remis, en présence de plusienrs personnalités et amis, les însignes d'officier de la Légion d'aon-neur à Mr Cimide Delépine, adminis-trateur judiciaire.

Loge d'Etude et de Recherche Louis de Clermont. Rite Français Tra-ditionnel. Lundi 25 mars, à 19 h 30. Conférence: « La LNF et le Rite Fran-çais Traditionnel », par René Desagu-liers. Sur invitation, LNF, BP 81, 75160 Paris Cedex 04. Envoi de la « Charte de la Maçonneric Traditionnelle Libre » sur demande.

CARNET DU MONDE nts : 40-65-29-94 Tarif: la ligne H.T. Toptes rubriques \_\_\_\_\_\_ 92 F Abounés et actionnaires \_ 80 F aicat. diverses ..... 95 F

MÉTÉOROLOGIE





PRÉVISIONE POIN LE 10

TEMPERATURES: MAXIMU Valence and tree residents to 17-03-1994 to 18-03

DLICH RES NAMEY

TU = temps universal, c'est moins 2 heures en del 7 heure M (Document établi avec le support tech

TEMPS PREVILLE: 49

N. Y. T.

Ď

Prévisions pour le mardi 19 mars Passage pluvieux puis amélioration par le nord-ouest

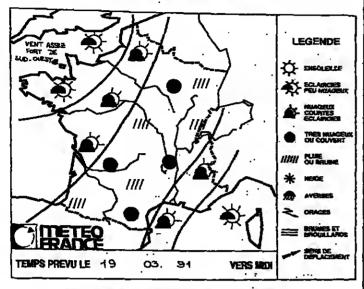

SITUATION LE 18 MARS 1991. A D HEURE TU



nord, plus de saled su sud. - Toures les régions au hord de la Loire auront une journée très musgeuse avec de petites plules ou bruines intermittemes, fera doux. Copendant le soleil

Oak been

100

August.

6. .

Au sud, la journée sera priminière, avec un beau soleil sur les régions du Sud-Est, un peu plus de nuages dans le Sud-Quest. Les températures minimales pourra reussir à percer par endroits, surtout l'eprès-midi. Les vents de sud-ouest souffleront modérément sur les degrés dens le Nord. 19 à 23 degrés dans le Sud.

#### . PRÉVISIONS POUR LE 20 MARS 1991 A 12 HEURES TU



|                  |         |              | entre<br>3-91 à 8 he<br>8 14 |        | LUXENCEO.           |          |                |
|------------------|---------|--------------|------------------------------|--------|---------------------|----------|----------------|
| FRANC            |         | TOURS        | 7732 29                      | 7 C    |                     |          |                |
| AJACCIO          | 5 9 A   | POPYZE A I   | TRE. 29                      | 20 D   |                     |          | 19 1           |
|                  | 4 6 D   | -            | RANGE                        |        | MEXICO              | 23       | 12 1           |
|                  | i ř Č   |              |                              |        | MILAN_              | 16       | . 6 ?<br>~ 5 I |
|                  | 6 6 N   | 4 CCCR       | 18                           | 11 G   | MUNITREA            |          | ~ * :          |
| CLEN             | 2 T D   | VINZLES      | AM_ 13                       | 4 1    | MOSCOU.             | <u> </u> | -4.1           |
| CHERROUNG        | 1 8 -   | ATHÈNE       | 16                           | 11 D   | NAIROM -<br>NEW-DEL | 32       | . = 3          |
| M COMONT FOR     | 5 8 C   | BANGKO       |                              | 5 D    | NEW-YOR             | 15       | 4 1            |
| DLION            | 3 ~ -   | BARCELO      |                              | 6 2    | OSTO -              |          | 6-1            |
|                  | 3 8 C   |              |                              | 4 8    | DALTER DE           | MAL 20   | 6.             |
| INIE             | 5 9 7   |              |                              | 9 C    | PEXE                | 15       | 3 1            |
| LEMOGES          | 0 6 C   |              | GITE 9                       | 3 G    | BIO DE JA           |          |                |
| LVON             | 5 9 C   |              |                              | 17 B   | BUTE                | 17       | 13 1           |
|                  | 17 11 D |              |                              | 15 B   | SENGAPOT            |          |                |
|                  | _       |              |                              | 7 G    | OUTUREUR            | 4        | 0 1            |
| Marie 1 reported |         | THOMOTO      | MG                           | 16 P   | COURT MARKET        | 4        |                |
|                  |         | THE AMERICAN | i y                          | 7 2    |                     |          | . 5            |
|                  |         | JERUSAL.     | EM 25                        | 70 .   | TOXYO               |          | 4              |
|                  |         |              | 35                           | 17 D   |                     |          |                |
| LIGHT TOTAL TANK |         |              | R 16                         | 18 D   |                     |          |                |
|                  | 1. 7    | TANDER       | Z 1Z                         | 4 D    | VENER               |          |                |
| ST-ETIEVNE       |         | LOS AND      | ELES. 18                     | 7 C    | ATTENNE             | 17       | . 3            |
| STRASBOURG_      | 10 0    | -            |                              | _      | P                   | -        |                |
| A B              | C       | D            | N                            | 0      |                     |          |                |
| _                | cicl    | cicl         | clet                         | OFFICE | plane               | tempête  | neig           |
| everse brume     | COUVER  | License      | DUMBERIX                     | _      |                     |          |                |

moins 2 heures en été ; heure légale moins (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

Ŷ

RADIO-TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-kindi. Signification des symboles : > signalé dans « le Monde radio-télévision » ; p Film é éviter ; s On peut voir ; « » Ne pas manquer ; » » Chef-d'œuvre ou classique.

### Lundi 18 mars

TF 1 20.50 Variétés : Stars 90. 20.50 Variétés : Stars 90.

Avec Micheline Presle, Danielle Darrieux, Paulette Dubost, Daniel Právost, Jean-Claude Poirot, Daniel Guichard, David Hallyday, Thierry Hazard, Alain Chamfort...

22.45 Magazine : Ciné stars. Invitée : Sophie Marceu.

23.40 Magazine : Ve y avoir du sport.

0.40 Journal, Météo et Bourse. **CANAL PLUS** 1.05 TF 1 Nuit. 7 sur 7 (rediff.). 1.55 Feuilleton : C'est déjà demein. 2.20 Info revue.

(rediff.). 4.30 Musique. LA 5 4.40 Documentaire : Histoire du rire. 20.45 Téléfilm : Police Story, De Daniel Costelle. 1. Naissance du rire (rediff.). 5.36 Série : Les Chevaliers du ciel (rediff.). A2

20.45 Théâtre : L'Illusionniste. Pièce de Sacha Guitry, mise en scène de Jean-Luc Moreau, evec Jean-Claude Briefy, Corinne Le Poulein, Jean-Pierre Rambel. 22.25 Soinée spéciale :

Téléthon, vers l'homme réparé.

Présanté par Gérard Hoitz, Claude Sérilion,
Jean-Daniel Flaysalder et Patrick Hestere,
an direct du Généthon d'Evry. 23.45 Puissance 12 : Eurochallenge 91. 0.05 Journal et Météo. 0.30 Feuilleton : Les Confessions du che-

3.05 Feuilleton : L'homme à poigne (5- épisode, rediff.). 4.00 Documentaire : Histoires naturalies

valier d'industris Félix Krull (demie épisode, rediff.). FR 3

20.35 Cinéma : SOS Fantômes. D Film américain d'Ivan Reitman (1984).

TF 1 15.50 Série : Le Veto. 16.45 Club Dorothes.

0.30 Au trot.

17.40 Série : Chips (rediff.). 18:30 Jeu : Une famille en or.

19:00 Feijlleton : Santa Barbara. 19:25 Jeu : La Roue de la fortune. 19:55 Divertissement : La Bébête Show. 20:00 Journal, Météo et Tepis vert.

valequeurs de Coupe : Montpellier Man-chaster United, en direct de Montpellier.

20.35 Sport : Football. Quart de finale de la Coupe d'Eu

22.40 Magazine : Ciel, mon mardi i

14.25 Série : Les Cinq Dernières Minutes. La Peau du rôle, de Guy Jorré.

Une femme d'affaires. E

0.35 Journal, Météo et Bourse.

18.30 Série : Alf (rediff.).

FR 3

20.45 Les Dossiers de l'écran :

22.45 Débat : Les voies mystérieuses

22.20 Journal et Météo.
22.40 ➤ Magazine: Océaniques.
Merci à la vie: Bertrand Blier — Portrait, de
Jacques Mény et Pierre-André Bouteng:
Opéra, de Claire Newman et Gérald Califet.
0.35 Musique: Carnet de notes.

20.30 Cînêma : Lady Beware. 
Film eméricain de Karen Arthur (1987).
22.10 Flash d'Informations. 22.20 Cinéma : Et le lumière fut. us Film franco-germano-italien d'Otar losse-liani (1989) (v.o.).

0.00 Cinéma : Jakarta, =

sous l'uniforme, une femme. De Michael Switzer, Et elle déprise. 22.25 Téléfilm : La Scène du crime. De Frans Neil.
See le roumage d'un tim d'hon
0.00 Journal de minuit. 0.15 L'Homme du Picardie (rediff.) 0.25 La Filière (rediff.). 1.25 Lunes de miel (rediff.). 1.50 Série : Voisin, voisine (et à 3.30, 5.00). 2.50 Journal de la nuit. 3.00 Serie: Tendresse et Passion (et à 4.30).

M6

20.35 Cinéma : L'Addition, s Film français de Denis Amar (1983). 22,10 Série : Hongkong Connection. 23,00 Série : Le Prisonnier. 23.50 Six minutes d'informations

23.55 Magazine : Dazibao. 0.00 Musique : Jazz 6. Présenté par Philippe Adler.

LA SEPT

21.00 Cinéma: L'Inhumeine. === Film français de Marcel L'Herbier (1824, 23.10 Documentaire : Réflexions faites. Jacques Derrida, de Dicier Eribon et Philippe Collin.

FRANCE-CULTURE

20.00 Musique : Le rythme et le raison. Gilbert Amy. 1, Les ennées Darmstadt (1955-1965).

20.30 Le grand débat. Pourquoi les profs n'ont olus le moral. 21.30 Dramatique. L'effaire Danton, de Stenis-lawa Przybyszeweka (demière partie).

22,40 La radio dans les yeux.

0.05 Du jour au lendernain. 0.50 Musique : Coda. Aux sources du rap.

FRANCE-MUSIQUE

20,30 Concert (an direct de la RAI de Naples):
Symptonie en ré majeur K 95, de Mozen:
Aria de Didon, pour soprano, de Jommelli;
Aria de Rugglero, pour soprano, de Hasse;
Symphonie K 87, de Mozart: Miserere,
d'Allegri; Miserere en la mineur K 85, Symphonie en ré majeur K 97, Air pour soprano
et orchestre en si bémol majeur K 578,
Rondo pour soprano et orchestre en mi
bémol majeur K 584a, Symphonie K 111,
Motet pour sopreno et orchestre en fa
majeur K 165, de Mozart.

23.07 Poussières d'étoiles.

## Mardi 19 mars

| <del></del> | 18.30 Ça cartoon | à 20,30 |  |
|-------------|------------------|---------|--|

|       | En clair jusqu'à 20.30                     |
|-------|--------------------------------------------|
| 18.30 | Ca cartoon.<br>Présenté par Velérie Payet. |
| 18.50 | Top 50.                                    |

19.30 Présenté par Marc Toesca.
19.20 Magazine : Nulle part ailleurs.
20.30 Cinéma : Octopussy, m
Film britannique de John Gien (1983). 22.35 Flash d'Informations. 22.40 Cinéma : L'Insoutenable

Lágereté de l'être. Wm Film eméricain de Philip 1987) (v.o.). 1.25 Cinéma : La Lampe. = Film américain de Tom Daley (1986).

LA 5

15.50 Série : Soko, brigade des stups. 16.30 Youp! I l'école est finie. 18.30 Série : Happy Days. 19.00 Série : Riptide.

15.55 Série : Orient-Express. Wanda, de Bruno Gantillon 20.00 Journal. 16.55 Megazine : Giga. 18.10 Jeu : Des chiffres et des lettres. 20.40 Journal des courses. 20.45 Clnéma : 19.05 Série : Mac Gyver (redifi.). 20.00 Journal et Météo.

La ciel peut attendre. 
Film américain de Warren Beatty et Buck Henry (1978).

22.25 Megazine: Ciné Cinq.

22.35 Cinéma: Patricia, un voyage pour l'amour. D Film hispeno-austro-ellemend d'Huben Frank (1980). 0.10 Journal de minuit.

M6

15.40 Variétés : Bleu, blanc, clip. 16.05 Magazine : Mode 5. 16.40 Série : Drôles de Dames. 17.30 Jeu: Hit hit hit hourra! 17.35 Jeu : Zygomusic. 18.05 Série : Supercopter 19.00 Série : La Petite Maison dans la prairie. 19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Madame est servie. 20.35 Téléfilm : Les Rescapés de l'Alaska. De Zale Dalen.

22.45 Débat : Les voles mystérieuses de l'ergent international.
Animé par Alain Jérôme, Invités : PaulLoup Sultzer, Yves Guiharmec, journaiste su Point, René Wack, chef de l'Office central de répression de le grande délinquance financière, Yves-André Isrei, président de la banque Wasserstein-Perelle, Henri Bourguinat, directeur du laboratoire d'analyses économiques du CNRS, Philipe Jurgensen, directeur général de la Caissa de coopération économique, Jean-Jacques Burgard, délégué général à l'Association française das banques.

23.45 Puissance 12 : Eurochallenge 91.
23.55 Journal et Météo.
0.20 Concert : Musiques eu cœur, Présenté par Eve Ruggieri. 22.15 Téléffim:
Le Train de l'engoisse.
De David Lowell Rich.
23.30 Six minutes d'informations.
23.35 Magazine: Dazibao.
23.40 Musique:
Roulement mok'end bard. 14.30 Magazine : Regards de femme. Invitée : Colette Gouvion, journaliste

écrivain. 15,05 Magazine : Thalassa (rediff.). 16.00 Cession extraordinaire du Parlement. 18.30 Jeu : Questions pour un champion. 19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.30, le journel de la région. 20.05 Divertissement : La Clesse. Boulevard rock'end hard.

20.30 INC. 20.35 Téléfilm : Marie Curie, une ferrime honorable.

De Michel Bolsrond, avec Marie-Christine
Barrault, Roger Ven Hool (2- partie).

22.05 Journal et Méteo. 22.25 Télévision régionale.

23.25 Variétés : Eurotop. 0.15 Magazine : Espace francophone.
La francophonie en questions : le cinéma français doit-il être anglephone? 1.00 Musique : Camet de notes.

CANAL PLUS

15.40 Documentaire : Les Allumés... Championnat du monde du crasheur de cerises, de Jacques Mitach.

16.05 Cinéme:

Les Vikings attrouent. 

Film Italo-français de Gluseppe Veri (1962).

17:30 Dessin animé: Les Simpson. 18.00 Canalile paluche.

2.00 Rediffusions.

LA SEPT

16,30 Magazine : Lire et écrire. 17.25 Documentaire : Mémoires de danses. 18,45 Moyen métrage : 'Dressur.'

19.20 Documentaire : Enfance (11). 19.55 Le Dessous des cartes.

20.00 Cinéme d'animation : Vempires à La Havane, De Juan Padro

20.30 Documentaire : Ici bat le vie. 20.59 Série : Souvenirs souvenirs,

21.00 Magazine : Mégamix. 22.00 Magazine : Dynamo.

22.30 ► Téléfilm : Un village loin de la guerre.

23.50 Court métrage : Les Chiens.

#### FRANCE-CULTURE

20.00 Musique : Le rythma et la raison. Gilbert Arry. 2. Trajectoiree de l'émancipation (1965-1971).

20.30 Archipel médecine. La leucémia. 21.30 Le retour de la morale ? Débat enimé par Michel Byldowski (en direct de la Maison de Radio-France).

22,40 Les nuits magnétiques. Adolescences

0.05 Du jour eu lendemain.

0.50 Musique : Coda. Aux sources du rap.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 16 mars au Châtelet):
Dérive I, Dérive II, de Boulez; Canti per 13,
La fabbrica illuminata pour voix et bande,
de Nono; Pierrot lunaire op. 21, de
Schoenberg, par l'Ensemble InterContem-

23.07 Poussières d'étoiles.

Du lundi au vendredi, à 9 heures, sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE» Une émission de GILBERT DENOYAN avec ANNICK COLEAN et la collaboration du « Monde ».

Audience TV du 17 mars 1991 nce instantanée, France entière 1 point = 202 000 loyers

|  | Le Monde | /SOFRESNIELSEN |
|--|----------|----------------|
|--|----------|----------------|

| HORAIRE | FOYERS AYANT<br>REGARDE LA TV | TF 1                   | A 2                  | FR 3               | CANAL +               | LA 5                | M 6                |
|---------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 16 h 22 | 49.4                          | 7/7<br>14,7            | Pub<br>10,9          | Journ. rég.<br>9,1 | Prot d'enfer<br>2,8   | Enfer devoir<br>8,1 | Routes parac       |
| 18 h 46 | 54,5                          | 7/7<br>18,5            | Maguy<br>16,4        | 19-20<br>5,3       | Ça cartoon<br>2,6     | Enfer devok<br>9,6  | Culture pui        |
| 20 h 18 | 65,0                          | Journal<br>23,5        | Journal<br>18,4      | Benny Hill<br>8,8  | Ça cartoon<br>4,9     | Journal<br>4.0      | M- est serv<br>4,8 |
| 20 h 55 | 87,9                          | Double trench.<br>33,4 | Coup de cour<br>14,2 | Musique<br>3,8     | Fille collines<br>2,3 | Le jouet<br>6,7     | Keoma<br>6,1       |
| 22 h 8  | 63,7                          | Double tranch.<br>31.7 | Coup de cour<br>12,2 | Le diven<br>2,5    | Filia collinas<br>2,7 | Le jouet<br>9,1     | Keoma<br>6,4       |
| 22 h 44 | 37,9                          | Pub<br>11,8            | Patinege<br>12,1     | Soir 3<br>2,7      | Equipe dim.<br>1,4    | Mister Goo<br>4,9   | Black Entr         |

d'eux. Les manœuvres actuelles de M. Charles Pasqua sur la régioo

m. Charles Pasque sur la region parisienne, le jeu en soliste de M. Balladur, M. Chirac « qui navi-gue entre les deux », tout cela laisse à penser à l'UDF que « le RPR n'a

plus les moyens de ses préten-

En poussant les feux sur l'Eu-rape, la confédération cherche à

précipiter le mouvement, car elle pressent que les élections régio-nales l'aideront à apparaître

comme le pilier le plus solide de

l'opposition. Le jeu personnel de M. Balladur inquiète bien un peu

dans la perspective d'une nouvelle

cobabitation, mais l'on se défend

de choisir. « M. Pasqua est notre adversoire, M. Balladur notre concurrent: cela ne change rien au

fond », confie un membre éminent

de l'UDF. Récemment M. Giscard

d'Estaing rassurait en ces termes

ses amis ; « Le RPR n'a plus qu'un premier ministrable : M. Balladur.

Nous, nous ovons bien plus que

cela: nous avons un parti de gou-

Rien de nouveau, en réalité, sous

le soleil de l'apposition. L'UDF

avait été créée, en 1978, sfin de militer pour l'Europe et de faire

pièce sux prétentions de RPR

M. Giscard d'Estaing s de la

Au « Grand-Jury RTL-le Monde »

M. Léotard:

«Le bilan

de M. Rocard

est effravant»

M. François Léotard, président

d'bonneur du Parti républicain, a

annoncé, dimanche 17 mars, an

Grand-Jury RTL-le Monde», que

l'UDF donnera « quitus » ao prési-dent de la République pour sa poli-

tique pendant la crise du Golfe. « Globalement, la politique qui a

èté menée pendant sept mois est

consorme aux intéréts de la

France », a-t-il affirmé. Le député

du Var s'est, en revanche, montré

très critique sur l'action do gouver-

«La France, a-t-il dit, ne va pas

bien du tout (...). La France est un pays qui ne soit plus où on l'em-

mène, qui a une sécurité malheu-

reuse, qui a des problèmes de

retraite et d'éducation tres graves.

Le bilan de M. Rocard est effrayant

(...). Je cherche désespérément ce

que l'on peut mettre au crédit du

gouvernement de M. Rocard depuis

deux ans. Je trouve un pays qui est

malheureux, malade, en désarroi, face à une Allemagne puissante,

réunifiée, sur un continent qui

bouge à une vitesse extraordi-

M. Léotard a critiqué le projet

de réforme de la dotation globale

de fonctionnement, qui institue une solidarité financière entre les

communes. « Il est idiot de penser

qu'en appauvrissant les riches, on va rendre plus riches les pauvres,

s-t-il déclaré. Je souhaite que l'op-

position fasse bloc, y compris nos

amis centristes, pour accepter le principe de la solidorité et refuser

les mécanismes autoritaires et éta-

tiques par lesquels elle transite-

nement.

DANIEL CARTON

vernement. »

L'organisation de l'opposition et le débat sur l'Europe

## L'UDF veut mettre le RPR au pied du mur

Tirant, à leur façon, les leçons de la guerre du Golfe, lea responsables de l'UDF ont choisi de serrer les rangs et d'accélérer le pas pour faire avancer l'Europa. Une manière aussi, pour eux, de mettre la RPR - préoccupá. plutôt, de régler au plus vite la problème des « primaires » présidentielles - au pied du mur de

La guerre du Golfe n'aura servi là aussi que de trêve : les tensions ont ressurgi entre le RPR et l'UDF. Quatre exemples récents et perfaitement significatifs. M. Edouard Balladur prend-il l'iniative de réunir autour de lui un petit groupe de travail « transcourants » sur l'Europe réunissant députés RPR, UDF et centristes? M. Giscard d'Estaing interdit furmellement à MM. Alain Lamassoure et Philippe Vasseur, approchés par l'ancien ministre d'Etat, d'accepter et mercredi dernier, ce

#### L'ESSENTIEL

#### **SECTION A**

Débats Entre le vide occidental et la mythe arabe », un entretien avec Cornéllus Castoriadis et Edgar

La tournée de M. Baker au Proche-Orient La crédibilité des Etats-Unis a été « renforcée », selon la secrétaire

Les élections en Finlande

Victoire des centriste M. Michel Rocard à la Réunion Le premier ministre aculigne l'in-

suffisance de son budger Le ramadan en France

Ouverture du jeune musulmen dans un climat apaisé ...... 11

Rugby La victoire des gros bras anglais 13 Offenbach

au Châtelet Des Contes d'Hoffmann métamor 

Aristophane dans l'actualité... 15 Mozart version nazie

« La Paix », à Marseille

Un film en forma de roman-feuille ton da Karl Hart....

#### **SECTION B** Les salaires

des fonctionnaires allemands Un seenrd gnuvsmemsni-syndi-cats prevoit 6 % d'augmentation

a Projet de société » au Brésil

Un an après son arrivée au pouvoir, la président Collor veut alimenter un débat national ...... 17

Le logement comme investissement La rantabilité existe à long terme, selon une étude du CERC...... 18

### CHAMPS ÉCONOMIQUES

Le complexe militaro-industriel en Europe e Les économistes at la guarre e La chronique de Paul Fahra 19 à 22

#### Services

Annonces classées... 23 à 27 Loto...... 13 Marchés financiers ...... 28-29 31 Mots croisés Radio-Télévision ....

La télématique du Monde . 3616 LEMONDE 3615 LM

Le numéro da « Mende » été tiré à 547916 exemplaires.

 $A_{ij}$ 

sont les centristes Bernard Bosson et Edmood Alphandery qui se voient désavoués par la direction du CDS pour avoir déjà répondu favorablement à la même offre.

Le 14 mars, M. Alsin Juppé sur l'organisation des « primaires » présidentielles en proposant la convocation rapide d'un sommet de l'opposition. Il attend encore une réponse. Samedi 16 mars, assemblée générale à l'Hôtel de Ville de Paris du Mouvement national des élus locaux (MNEL) : nn attendait pour le photo MM. Chirac et Giscard d'Estaing, lequel s'est fait excuser. La rédactioo du second tome de ses émoires semble tnujnurs autant

Le même jour, réunion du conseil national du CDS, essentiel-lement consacré su sujet de prédilection des ceotristes: l'Europe.
M. Pierre Méhaignerie, pour une fois, o'y va pas par quetre chemins. «Il y a deux lignes jaunes que les centristes ne fronchiront pas, lance-t-il à l'adresse du RPR. L'une concerne les alliances avec le Front national, l'autre touche à la construction européenne (...) Nous sommes peines par les orientations européennes du RPR, mais si avec l'UDF nous mointenons lo pression, je suis convaincu que le RPR révi-sera ses pasitions.»

#### Maintenir la pression

Mainteoir la pressioo : M. Mébaignerie a vendu la mèche, car telle semble hien être, eo esset. la stratégie des dirigeants de l'UDF. Ce mardi 19 mars, le bureau politique de l'UDF présentera son projet pour l'Europe dia-boré par MM. Alphandery, Fran-cois Bayrou, Bernard Bosson, Lamassoure, Alaio Madelio et Jean François-Poneet. Un projet extrêmement avancé et saos coocession aueune pour le parte-nsire RPR sur des sujets aussi essentiels que le fédéralisme, la monoaie unique ou la désense commune européeone. Le lendemain, députés et sénateurs UDF et centristes se réuniront pour en sur le food, puisque rieo sur ce dossier ne les sépare, mais tellemeot importante pour l'image d'une UDF rassemblée à côté d'une formation chiraquicone que l'on s'attend à voir imploser sur la mine européenoe.

Car il est évident que, d'un point de vue strictement hexagonal, la démarche de l'UDF et de son président, M. Giscard d'Estaing, o'est pas innocente. Certes, de la guerre du Golfe, les dirigeants de l'UDF ont reteou quelques leçons: que sur le tapis européeo ressorti par tout le mande du dessus de la table internationale ils est une la contraction de la certain de table internationale, ils ont une carte maîtresse à jouer. Qu'entre les défaillances socialistes et l'inadaption du RPR, ils peuvent apparaître comme le véritable parti de l'Enrope en France. Ils semblent avoir compris également, ainsi que le soulignait M. Léotsrd an «Grand Jury RTL-le Monde», que les Français seront plus interessés par ce geore de question que de cooositre la énième réforme de l'article 21 de la charte de l'UPF. lis ont retenu enfin que leurs sem-piternelles querelles existentielles sur les perspectives et les réalités de leur confédération ne passion-

Depuis son origioe, l'Enrope a été pour cette UDF son lien le plus solide. Cela se vérifie à nouveau aujourd'hui. M. Gérard Longuet ne cache plus son accord total svec les centristes. Et, samedi, M. Méhaignerie expliquait sans détour qu'il est disposé à «machiner» un nouvel axe avec M. Giscard d'Estaing. « Gagnons d'abord ovec l'UDF sui l'Europe et la stratégie électorale, même si cela ne nous fait pas tou jours plaisir», conseillait-if à ses amis qui n'ont point sourcillé.

#### Rétrécissement géographique

L'UDF serre les rangs. Hormis M. Yves Gallaod, président du Parti radical, plus personne ne repousse la réforme des statuts proposée voici plus d'un an par M. Giscard d'Estaing. M. Longuet y est désormais favorable, ce qui est l'essectiel. Personne non plus ne veut se laisser impressionner par les « diktats » du RPR que l'on sent poindre au fur et à mesure que s'approcheot les élections régionales. La défaite de M. Beroard Marie à Biarritz a persuadé ces dirigeants de l'UDF de l'inquiétant rétrécissement géographique de ce mouvement. «Sur les dix-huit représentants du RPR au bureau de l'UPF, seize sont de la région parisienne. C'est tout dire! », observait, en privé, l'un

Les élections territoriales en Polynésie française

## M. Flosse en position de former un nouveau gouvernement

PAPEETE

de notre envoyé spécial

M. Gaston Flosse, ancien secrétaire d'Etat, ancien député RPR, maire de Pirae, apparaît comme le grand vain-queur des élections territoriales qui ont eu lieu dimanche 17 mars, à la proportionnelle, en Polynésie francaise. Son parti, apparenté au RPR, s conquis dix-huit des quarante et un sièges de l'Assemblée territoriale, soit un gain de huit sièges.

La liste conduite par MM. Jean Juventin, maire de Papeete, président de l'Assemblée sortante, et Alexandre Léontieff, député non inscrit, président du gouvernement en exercice, a

o Deux skinhends écroués pour avoi frappé un homme d'origine africaine à Nice. – Deux skinheads âgés de dix-neuf et vingt-trois ans ont été inculpés de coups et blessures volontaires et écroués, samedi 16 mars à Nice (Alpes-Maritimes), pour avoir roué de coups un homme d'origine africaine. Ils s'en sont pris à leur victime, âgée de trente-quatre ans, à la sortie d'un supermarché, la blessant à coups de pied et de batte de base-ball.

Le Monde

SÉLECTION **IMMOBILIÈRE** 

chaque mercredi (éditions datées jendi)

Renseignements: 45-55-91-82. Posta 4 138

subi un échec spectaculaire, puisqu'elle ne conserve que quatorze des vingt-trois sièges qu'elle détennit jus-

L'autre député onn inscrit, M. Emile Vernaudon, maire de Mahina, qui faisait cavalier seul, est parvenu à ses fins : les cinq sièges qu'il remporte le mettent en position de participer à une nouvelle majorité et à un nouveau gouvernement. Mais le Front indépendantiste de libération de la Polynésie, dirigé par M. Oscar Temaru, maire de Fasa, réalise, lui aussi, une nette percée : il compte désormais quatre conscillers territo-riaux su lieu de deux dans l'Assem-

EXIGEZ "LA MODE

ET L'ARGENT

DE LA MODE"

▶ La Mode vous séduit, alors que les prix de la Mode vous horripilent.

Voyages, livres, sports, sorties, sollicitent assez votre "budget-plaisirs"

Mais vous adorez la Mode, et la

seule formule qui vous convienne, c'est... Beaucoup de Mode pour peu d'argent.

Alors, ovez-vous pensé oux Tissus

Rodin? Là, les prix n'ant plus rien

à voir. La mode qui laisse votre

SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

## Cette bonne blague!

TE vous vois d'ici, vous vous étes pardua dans nua colonnes, vous avaz passé la nez dans les différentes sections, société, économia, à la recherche de la publicité comparativa publiée par nos confrères, vous avez mis is journal sans dassus dessous et vous déboulaz, décuz, agacéa, devant ma ings : Où alla est, sa double pags, à Leclarc, on l's pas trouvés. Oui, ben, cherchez pas, ils n'sn ont pas voulu, mes chefs. ils l'ont rapoussée du pied, ces pères la vertu : C'est contraire à le loi. Il n's paa encore été voté, ce projet-là.

De quni s'agit-il? Js ns sais pas si je peux vous le dire, mais en bonne pipelette je vous le dis guand mêms. D'un puterd hergnsux croqué syse férocité par Wolinski éructant de la butle : Dix ans d'études ca as pays, handa ds maladsa | D'un boulangar : Chez moi, c'est pas les restos du cœur, bende de clodos | Résultat. son shampooing, sa hagustte, vendus 39 balles ou 3,20 F, vous la paierez blen moins char dans un centre Leclerc.

Et, en dessous, un texte, an

clin d'œil, d'une astuce diabolique et d'una rare hypocrisla Comparar les prix, ca les fait baisser. A condition de comparer ce qui peut être cumparé. Un détailisnt, un srtisan, voira un pompiste salsrlé ou gérant d'une station contrôlée par les grands groupes pétroliers, n'ont pas les moyans da répliquer. Je cits. Ssront-ila demain les premières victimes de la publicité comparative? Ça vaut le coup d'y réfléchir I Je cite encore.

Demain, c'est pas ces pauvres petits qui vont déguster, pas du tout, loin de nous cette abominable pensée. Nous allons nous rentrer dedana sntrs gros, entre titans, Carrefour contre Msmmouth et Casino à l'assaut d'Auchan. En attendant, ils en prennent plein la poire, les petits en question, qui voient s'étaler dans vos canards la liste des prix relevés dans telles pharmacies, boulangeries et pompes à essence. Facture falsant foil Avec en face, relevés sous contrôle d'huissier. les prix pratiqués par ce brava Leclerc, qui a le culot d'affirmer : Oul à la concurrence, non au dénigrement !

A bon entendeur, sakrt!

## Mort du saxophoniste de jazz Bud Freeman

La saxophoniste de jazz Bud Freeman est mort le 15 mars des suites d'un cancer. Il était âgé de quatre-vingt-quatre ans.

«Sonorité ouatée, vibrato presque imperceptible sauf en fin de phrase, attaque franche»: Alain Tercinet voit en Bud Freeman un suxophoniste très libre, de la pête expressionniste du ténor de référence dans les années 30, Coleman Hawkins. A-t-il pour autant influencé à son tour l'autre idée du ténor, Lester Young? . . . .

Bud Freeman a trouvé son style très naturellement dans son Chicago natal. Il y est né le 13 avril 1906 dans un milieu cultivé, élégant et mélomane. La découverte des Noirs du Sud en provenance de New-Orleans -Storyville, on le sait, le quartier des irs, avait été bouclé en 1917 - le brise définitivement. Le concert de King Oliver avec Johany Dodds et Honoré Dutrey joue pour lui à peu près le même rôle que le pilier de Notre-Dame pour Claudel. Le père de Bud Freeman était un amateur d'opéra. Le fils achète un saxophone en ut. Il jone avec les leaders du mou-vement chicagoan (Frank Teshema-cher, Bix Beiderbecke), appartient an Blue Friars, tourne svec Art Kassel. clarinettiste, dome dans la musique

de transatiantique (dans l'orchestre de Ben Pollak).

A New-York il travaille avec Red Nichols, toujours pertagé entre le jazz et la musique de danse (Roger Wolfe Kahn, Gene Kardos). Il crée les Windy city five pour répondre à l'idée de John Hammond, son producteur, de constituer un orchestre mixte. On le retrouve aux pupitres de Tommy Dorsey et de Benny Goodman (1938). Quelques semaines de guerre aux îles Aléoutiennes et il se retrouve en quartette avec Eddie Coodon (1946) ou en tournée dans les palaces d'Amérique du Sud. Sa rencontre avec le professeur d'avant-garde Leny Instano lui lait conceptions musicales sans trop de discontinuité. Ces trente dernières années il voyage souvent cu Europe et public deux ouvrages autobiographi-ques : You don't look like a musician (1974), If you know of a better life (1976). Il est mort des suites d'un cancer, le 15 mars à Chicago où réside l'autre famille des Freeman (Vou Freeman, Chico Freeman, saxophonistes ténors également). Bud Freeman était âgé de quatre-vingt-quatre ans. Son complice des années 20, Jimmy McPartland, a disparu lui aussi il y a une petite semaine.

FRANCIS MARMANDE



### SUPPLÉMENT **AVEC VOTRE QUOTIDIEN**

ATTENTION: ce supplément est publié en cahier séparé. MARDI 19 MARS 1991 (daté MERCREDI 20)



· 4, rue de Châteauden 75009 PARIS 242.85.54.34 • 8, rue du 4 septembre 75002 PARIS 242.61.15.68 • 29, hd des Batignolles 75008 PARIS 242.93.59.52 227, hd. Anatole-France 93200 ST-DENIS \$248,2160.21

budget intoct ou presque... A portir de 30 F le mètre.